Les relations inter-allemandes

La rencontre Schmidt-Honecker ajournée à la demande de la R.D.A.

LIRE PAGE 4

des Etats, et notamment à celles

de la Tunisie ». Tunis estime

aujourd'hul que cet engagement

implicite de soutien d'un pays dont l'armée est faible et insuf-

fisamment équipée devait se traduire sur le plan militaire.

l'opération de Gatsa ait été l'an-

niversaire des tragiques émeutes

syndicales de 1978, et en dépit du

fait que des Tunisiens aient.

autant qu'on sache, formé l'essen-

tiel des effectifs des assaillants, il semble bien que la Libye a

organisé l'attaque dans l'espoir

d'engager, dans une ville connais-

sant de sérieuses tensions sociales.

un processus conduisant à la

chute du régime tanisien. Le colonel Kadhafi entraîne et équipe dépuis plusieurs années

des dissidents tunislens. Il n'a

jamais pardonné an président

Bourguiba l'échec de la fusion de

1974, qui donnait forme à Fune

de Gaisa s'inscrit dans un dessein

plus général de celui que le pré-

sident Sadate appelle « le fou de

C'est en effet le «grand des-

sein saharien > du chef de l'Etat

libyen qui explique à la fois le

surarmement de son armée et ses

initiatives souvent chaotique

Dans l'espoir de prendre pied au

sud du grand désert et dans les

Etats avoisluants, il a soutenu

jusqu'à la déroute finale la dic-

tature d'Idi Amin Dada en

Quezada et le régime de Bokassa de Centrafrique. Il est partie prenante dans la crise du Tchad,

dont il occupe depuis 1973 un lambeau de territoire. De même.

il tente de prendre barre sur le Polisario, où il a ses partisans, et

cache à peine ses visées sur le « grand ensemble touareg », dont

la formation impliquerait le

demembrement du Niger et du

Mali. Une crise du Sahara orieu-

tal, s'ajoutant à celle de sa partie occidentale, servirait cette poli-

que. Ces ambitions «régionales» ne

penvent qu'embarrasser l'Algérie,

qui, déjà aux prises avec le Maroc,

ne sonhaite visiblement pas que

le colonel Kadhafi la bronille

avec Tunis. Elle pale le prix de

l'ambiguité de ses rapports avec Tripoli, dont elle ne partage pas les options idéologiques et

redoute les initiatives brouillon-

nes, mais d'autre part elle sou-

tient entièrement au sein du

Front de la fermeté, l'opposition de la Libye au «sionisme» et à ses «ciliés» américain et égyptien.

An moment où la crise afghane

aggrave les tensions entre Etats

islamiques et les conduit à s'ap-

puyer davantage sur leurs alliés

respectifs, une affaire comme celle de Gafsa introduit au

Maghreb un risque supplémen-taire d'affrontement. C'est ce

dérapage que refuse visiblement

l'Algérie et que la France entend

pour sa part prévenir par une démonstration de force.

actuel, aucun des camps en pré-

chute de l'un de ses alliés arabes

VIVE IRRITATION

A TÉHÉRAN

après le départ clandestin

de diplomates américains

LIRE PAGE 9

da fait d'une intervention mill-

sence ne peut plus tolérer la

Dans l'affrontement

taire menée de l'extérieur.

Bien que la date choisle pour



Directeur: Jacques Fauvet

2,60 F

Tarif des abonnements page 23 5, RUE DES ITALIENS 75027 PARIS CEDEX 69 75627 PARIS CEDEK 69 C. C. P. 6297 - 23 Paris Télex Paris nº 650572 Tél: 246-72-23

# La crise tuniso-libyenne

#### Tripoli «s'étonne» d'être impliqué dans l'attaque La peur contre Gafsa

du «dérapage» La Libye, mise en cause ouvertement par le premier ministre tunisien, M. Hedi Nouira, pour son rôle dans Même si les autorités tunisiennes s'appliquent à minimiser Paffaire, Pampleur de l'attaque ontre Gafsa et les moyens util'attaque contre Gafsa, e lisés vont bien au-delà de l'∢inexprimé ce jeudi 31 janvier cident» local. En déployant des son « étonnement ». Elle asunités navales aussi rapidement sure « déplorer grandement » que les autorités tunisiennes au large des côtes de l'Etat menacé, le gouvernement franaient invité son ambassadeu cais a pris la mesure du péril. En à quitter le pays et rappelé novembre 1975, lors d'une visite leur propre représentant à Tripoli. à Tunis, M. Giscard d'Estaing avait décrit la France comme < profondément attachée à la stabilité politique en Méditerranée, à l'indépendance et à la sécurité

A Gafsa, tarmée tunisienne poursuivait ce jeudi la recherche des auteurs du raid. Elle dispose de moyens logistiques mis à sa disposition par

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

De notre envoyé spécial

Kasserine. - - Bandit - : c'est appellation officiellement et populairement admise pour désigner des membres du commando qui a purement et simplement investi une ville tunisienne de trente mille habitants dans la nuit du 26 eu 27 janvier Alors, depuis, l'armée, la garde nationale et la police chassent le e bandit =.

En cet après-midi du mercred 30 janvier, tout le secteur nord de Gaisa, dont l'accès demeure interdit, est isolé par un cordon de soldats curieus ement colffés d'un casque tout droit sorti des magasins de la Wehrmarcht — avec renforts de blindés en enfillede dans les rues. A l'intérieur du perimètre, militaires et policiers effectuent un travail de fourmis. Pour trouver le « bandit », il immeubles de l'agglomération et en débusquer tous les intrus. Avec, à l'occasion, le recours à quelques stratagèmes à la portée hypothé-

Deux rafales crépitent dans la rue : ce n'est pas une fusiliade; des soldats ont tiré en l'air.

JAMES SARAZIN. (Lire la suite page 3.)

# Les difficultés du Vietnam Les perspectives américaines

# de «purification» du P.C.

L'important remaniement du gouvernement vieinamien, marqué par le départ des ministres de la défense et des affaires étrangères ainsi que du président du comité d'État au plan, et les promotions de plusieurs généraux vont de pair avec un pro-fond bouleversement au sein du parti communiste. Ses dirigeants ont entrepris une campagne de «purification» qui s'accompagne de nombreuses purges.

D'autre part, les troupes vietnamiennes ont lancé une nouvelle offensive contre les Khmers rouges le long de la frontière thallandaise, a-t-on annoncé à Bangkok et à Washington. Une quarantaine d'obus sont tombés en territoire thallandais jeudi

Hanol a confirmé officieuse-ment mercredi 30 janvier le rema-niement ministériel qui affecte trois des principales personnalités du gouvernement et du parti communiste vietnamiens (le Monde du 31 janvier). Le général Vo Nguyen Giap et MM. Nguyen Duy Trinh et Le Thanh Nghi, membres du bureau

Thanh Ngni, memires du bureau politique du P.C.V., vice-premiers ministres et responsables respectivement de la défense nationale, des affaires étrangères et du comité d'Etat du plan, ont abandonné leurs fonctions mardi au profit de personnalités plus jeunes et qui les secondaient depuis quelque temps.

Ainsi, le général Van Tien Dung, lui sussi membre du bu-reau politique et chef d'état-major général de l'armée, vain-queur de la «campagne Ho Chi Minh» de 1975, devient ministre de la défense; M. Nguyen Co Thach, secréta i re d'Etat aux affeires étrangères et membre du rinach, secretaire destataux affaires étrangères et membre du comité central, prend la tête de la diplomatie; M. Nguyen Lam, qui a exercé des responsabilités ministérielles dans le domaine economique, et qui fait partie du secrétariat du comité central, remplace M. Le Thanh Nghi. Le seul ministere-clé à conser-ce son titulaire est l'intérieur, dirige par M. Tran Quoc Hoan.

motions ont été annoncées : M. Hoang Tung, rédacteur en chef du quotidien du parti, le Nhan Dan, devient président de la commission de propagande et de formation du comité central en remplacement de M. To Hun, poète official et membre supposers. poète officiel et membre sup-pléant du bureau politique. Le général Chu Huy Man, directeur des services politiques de l'armée et membre du bureau politique, reçoit sa quatrième

étoile; le général Le Trong Tan. chef d'état-major adjoint, est nommé général de corps d'armée. Les trois personnages « histo-riques », compagnons de la pre-mière heure de Ho Chi Minh, abandonnent leurs fonctions à un abandonnent leurs fonctions à un moment où le Vietnam connaît de sérieuses difficultés dans les secteurs dont ils avaient la charge : l'armée est embourbée an Cambodge, le pays est de plus en plus isolé diplomatiquement, et l'économie est dans une situa-tion catastrophique. Ce n'est toutefois pas pour les

Ce n'est toutefois pas pour les mêmes raisons que tous trois cèdent la place : si M. Nghi peut se voir imputer en partie la res-ponsabilité du désastre écono-mique, sur lequel il a présenté un rapport devant l'Assemblée, le 24 décembre, la maladie peut expliquer le départ de M. Trinh. Enfin on dit dans les milieux Enfin, on dit dans les milieux victnamiens bien informés que le général Giap pourrait devenir premier ministre en remplace-ment de M. Pham Van Dong, qui se verrait confier la fonction de chef de l'Etat, titre honorifique, quand la nouvelle Constitution sera promulguée, peut-être au

printemps.
Ce renishiement, le plus impor-unit depuis la mort de Ho Chi Minh en 1969, a aussi pour but d'organiser graduellement la re-lève de la première génération, celle des années 30, au pouvoir dernis l'indépendance, per une depuis l'indépendance, par une nouvelle classe politique, apparue après 1945. Ce rajeunissement est cependant relatif: ainsi, le géné-ral Giap, âgé de soixante-neuf ans, est-il remplacé par un homme de six ans son cadet; M. Dong, auquel il pourrait suc-céder, a soixante-quatorze ans.

PATRICE DE BEER. (Lire la suite page 7.)

#### Hanoï a lancé une campagne Le rapport économique de M. Carter prévoit une baisse du niveau de vie

Selon le message économique du président Carter, transmis le 30 janvier au Congrès, les Eiats-Unis ont  $\alpha$  à faire face à une transition économique difficile », qui va durer un on ou deux. Cette fois, la récession se manifestera, contraîrement à ce qui s'était passé en 1979, mais de façon modérée, ce qui entraînera néanmoins une aggravation du chômage et, compte tenu de l'inflation, une baisse du niveau de vie des Américains.

D'antès le rapport des conseillers économiques de la Maison Blanche, transmis également au Congrès, le produit national brut des Etats-Unis reculerait de 1 % en 1980, tandis que le chômage passerait de 5,9 % de la population active au quatrième trimestre de 1979 à 7,5 % d'octobre à décembre 1980. La hausse des prix fléchtrait légérement de 13,3 % l'an dernier à 10,4 % cette année. En revanche, le déficit de la balance commerciale augmenterait au cours des deux prochaines années, en raison de l'alourdissement de la facture pétro-lière, entrainant un léger déséquilibre des comptes courants qui n'affecterait pas toutefois la tenue du dollar.

#### De notre correspondant

Washington. — Dernier des grands documents traditionnelle-ment publies par le gouverne-ment en ce début d'année, le rapport économique du président. présenté au Congrès meruredi 30 janvier, est particulièrement morose. La récession est au coin de la rue, estime l'équipe des conseillers de la Maison Blanche conseillers de la Maison Blanche groupée autour de M. Charles Schultze. Et même si elle doit être « douce et brève », elle ira de pair avec une poursuite de l'inflation à deux chiffres et, par conséquent, avec le maintien au niveau actuel de la pression fiscale et des restrictions monétaires. Les Américains doivent donc s'attendre à une nouvelle baisse de leur niveau de vie, à des impôts plus lourds et à une aggravation du chômage.

Les auteurs du rapport avouent

Les auteurs du rapport avouent ne pas pouvoir expliquer complè-tement pourquoi la récession qui s'esquissait ou miller le l'an der-nier ne s'est pas confirmée : la production de biens et services a été au total de 1 % supérieure à qui avait été prévu il y a un an (2,25 %), mais trop pour répon-dre à la définition officielle d'une récession : une baisse du P.N.B. pendant deux trimestres consé-

Ils avancent cependant plu-sieurs raisons qui indiquent une modification du comportement du consommateur : celui-ci s'habitue à l'inflation et anticipe beaucoup plus que par le passé sur les hausses futures de prix en achetant davantage

Ainsi s'explique notamment la baisse de l'épargne, qui a atteint, à la fin de 1979, le taux-plancher à la fin de 1979, le taux-plancher de 3,3 % du revenu, encore audessous du record de l'an dernier (4,7 %). En outre, la hausse des taux d'intérêt et les autres mesures de restriction monétaire n'empêchent pas les Américains de demander du crédit et d'en trouver, grâce à des facilités bancaires nouvelles. Ces nouveaux facteurs, joints à un étai assez bas des stocks pendant toute l'année éconlée, expliquent que la consommation et par conséquent la production se soient maintenues à un niveau relativement élevé, exception faite de l'industrie automobile et du bâtiment. Les auteurs du rapport, curieusement, ne souffient mot de l'effet que la relance des industries d'armement aura sur l'économie d'armement aura sur l'économie et énumèrent les raisons pour lesquelles un raientissement gé-néral est prévu : les consommateurs devront consacrer une part croissante de leurs revenus à

payer leurs notes d'énergie et leurs impôts, car l'infiation les chasse de plus en plus vers les tranches supérieures d'imposition. En outre, le taux d'épargne devrablen sortir un jour du «creux» sans précédent où il se trouve actuellement, et l'on ne peut compter sur les exportations pour relancer la production, en raison notamment de la meilleure tenue du dollar. Aussi bien les industriels ont déjà montré par leur comportement qu'ils s'attendent à un ralentissement : les investissements n'étaient au quatrième trimestre de l'an dernier que de 1.7 % supérieurs à ceux de la période correspondante de 1978. 17 % supérieurs à ceux de période correspondante de 1978.

Cependant l'inflation a infligé en 1979 le plus cingiant démenti aux responsables, puisqu'elle a atteint, avec 13,3 %, près du double du chiffre annoncé il y a un an. La hausse des prix du pétrole (37,4 % à la consomma-tion) en est la principale cause, contribuant à elle seule pour 225 points à la montée de l'in-dice des prix; mais elle n'est pas la senle. La productivité du travall dont la progression était en déclin depuis plusieurs années déjà, a connu pour la première deja, a connu pour la première fois une baisse en valeur absolue de 2,2 %. Toutefois l'accroissement des coûts de production qui en est résulté n'a pas été complètement répercuté sur les prix par les entreprises.

MICHEL TATU. (Live la sutte page 30.)

#### UN COUP D'ARRÊT A LA LIBÉRALISATION

# Les intellectuels chinois rappelés à l'ordre

La reprise en main se confirme au sein du P.C. chinois. Dans un ferme rappel à l'ordre, «le Quotidien du peuple » vient d'appeler les cadres et les intellectuels à respecter la discipline et l'autorité du parti et les met sévèrement en garde contre des « contacts secrets avec

Pékin. — Depuis quelque temps déjà, les décisions de la direction chinoise s'orientent simultanément dans deux voies divergentes. Sur le plan économique, toutes les audaces sont permises. Il n'est question que de faire jouer les « lois du marché » dans le cedre d'une planification ssentiellement Indicative. Les entreDe notre correspondant ALAIN JACOB

directement non seulement entre eiles mais aussi, si eiles le peuvent, avec des partenaires étrangers. Tout est fait pour réhabiliter le notion d'un « profit » dont les cadres diriprices sont autorisées à traiter geants et les ouvriers seraient

les mauvais éléments fauteurs de troubles Après la suppression du « mur de la démocratie » et la condamnation de M. Wei Jingsheng, cet éditorial traduit le durcissement à l'égard des contestataires et signifie, sans doute, la fin du « printemps de Pékin ». appelés à bénéficier matériellement

> L'évolution est encore plus frappante à la campagne, où la formatio de « groupes familieux » de production - formellement condamnée y a moins d'un an -- est encouragée ainsi que toutes sortes d'actiil a même été préconisé de rétablir certaines formes d'exploitation Individuelles. D'une manière géné rale, le régime s'est arrêté à une formule simple : est compatible avec le socialisme tout ce qui respecte la propriété collective des blens de production. Quant à la gestion de ces mêmes blens, on déclare qu'elle aurait beaucoup à gagner à s'inepirer des méthodes en usage dans

les pays capitalistes. Le mouvement va exactement en sens contraîre sur le plan politique, et le courant libéralisateur qui, maigré de sérieux avatare, dominait encore jusqu'au début de l'hiver est inversé. Trois textes elantficatif à cat égard ont été publiés mardi 29 janvier dans des journeux, tous orientée eur la nécessité primordiale de maintenir, fût-ce au prix de la démocratisation, « le stabilité et l'unité » indispensables à la réali sation du programme de moderni sation. Sur le thème de la défens de l'ordre public, le Quotidien du peuple pratique l'amaigame habituel entre délinquante et criminels de droit commun d'une part, « contre révolutionnaires » coupables d'entre tenir des contacts avec des étran gers et individue - courant aprè-des modes capitalistes de démo cratie, de liberté et de style de

(Lire la suite page 7.)

#### AU JOUR LE JOUR

#### SYLLOGISME

Le sport ne doit pas être Les Jeux olympiques sont

politisés. Donc les Jeux olympiques ne sont pas du sport. Ce syllogisme est-il ou non absurde? Au fond, peu im-porte, puisque les Jeux olym-

piques seront de toute manière le grand perdant. En dehors de l'Afghanistan dont le destin semble finalement moins nous préoccuper que celui des Jeux, comme si l'important se situait plus du

côté des ejjets que de celui MICHEL CASTE

#### CHRISTIAN BERNADAC

#### L'HOLOCAUSTE OUBLIÉ le massacre des Tsiganes

Les Tsiganes: la malédiction millénaire.

Poursuivant ses recherches sur les camps d'extermination, Christian Bernadac, avec ce onzième livre, retrace les persécutions nazies dont furent victimes les Tsiganes.

Ce livre réunit des documents implacables sur la longue fuite d'un peuple trop souvent rejeté par l'Histoire.

E "L'holocauste oublié": un livre qui témoigne. 413 pages

**ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE** 

#### A LA PORTE DE LA SUISSE

## «Fiction documentaire» du côté de Zurich

Programme d'une qualité rare, traître à la patrie » (1975), très d'une nouveauté garantie, celui remarqué, et « Des Suisses dars qui est proposé du 1° au 7 février la guerre civile espagnole » (1973), par l'organisation Pro Helvetia au public parisien et, on l'espère, un jour, à l'ensemble du public francais. Au total, quatorze films, longs et courts, d'un cinéaste suisse alémanique pratiquement inconnu en France, Fredi Murer, quatre films de Mariles Graf.

film de Marlies Graf.
Richard Dindo, Zurichols établi
à Paris, qui manie couramment
notre langue, mais parle d'abord le dialecte suisse allemand, au sens large — on n'en compte pas les variantes, — et l'allemand proprement dit, a pris l'Initiative de cette manifestation. Deux de ses films ont déjà été projetés en début de salson à Paris, « l'Exécution du

remarqué, et « Des Suisses dans la guerre civile espagnole » (1973), moins complexe, mals jamais Indifférent. Il travaille aujourd'hui suf

tation, on découvre le curieux trajet qui a mené Fredi Murer du cinéma expérimental, découvert aux Festivals de Knokke-le-Zoute de Jacques Ledoux, au film documentaire dans sa plus large dimen-sion, puis à la fiction affrontée en tant que tella avec son demier film « Grauzone » (1979).

LOUIS MARCORELLES

(Lire la suite page 20.)



COMMUNISME

# Eurocommunisme et diplomatie soviétique

par LILLY MARCOU (\*)

EPUIS le VI° Congrès de l'Internationale communiste en 1928, il est commun communistes avec la politique étrangère soviétique. Les fameuses Thèses sur la lutte contre la guerre impérialiste et la tâche des communistes élèvent au premier rang la défense de l'U.R.S.S. cité assiégée — autour de laquelle tous les P.C. doivent monter la garde. La guerre et la guerre froids ont fait de cette pre-mise historique un axiome défi-nitif; la fidélité et l'inconditionnalité à l'U.R.S.S. deviennent la « pierre de touche » de l'internationalisme prolétarien, selon la formule de Georges Di-

mitrov, qui fit école. Il s'agit là d'une constante, liée à tout un pan d'histoire du turé par l'Internationale et perpétué par le Kominform. Dès 1956 pourtant, avec le XX. Congrès du P.C.U.S. et les événements qui secouent le monde communiste postalinien - révoltes polonaise et hongroise, second conflit avec la Yougoslavie, premières frictions avec les Chinois et les Alhanais, - des signes avant-coureurs annoncent la fin de l'inconditionnalité. Les P.C., dans leur grande majorité, se solidarisent encore à l'U.R.S.S., mais sur des positions différentes qui engendreront plus tard des divergences

Ces différences et ces divergences engendrent un processus d'inorganisation du mouvement, des mutations idéologiques et des conflits inter-partis. C'est la crise du communisme mondial, où l'eummunisme trouve ses origines. Mais un dernier fil de l'ancienne trame monolithique du mouvement persiste, c'est l'identité de vues entre la diplomatie soviétique et la politique étrangère des partis communistes.

Or durant les années 60 certains partis communistes, l'italien d'abord, l'espagnol ensuite, vont faire défection à ce qui semblait être une règle immuable

tre une règle immuable formations sociales en Europe Le P.C. italien, qui a une capitaliste passalent au second conception différente de la façon plan.

dont il faut résoudre le conflit avec les Yougoslaves ou les Chinois, se bat depuis 1960, d'une façon constante, pour une totale autonomie des P.C., à la fois dans l'élaboration de leur propre programme, et dans leurs rela-tions internationales. Placés à l'avant-garde de tous les courants novateurs out traversent le mouvement, les Italiens préfigurent l'évolution d'une série d'autres partis, qui se cristallisera sculement dans les années 70.

Le P.C. espagnol manifeste son premier veto à la diplomatie soviétique en avril 1967, à la conférence des P.C. d'Europe qui tlent à Karlovy-Vary, en Tchécoslovaquie. Il s'oppose aux pays socialistes qui, soucieux, an nom de leurs intérêts d'Etat, de renouer avec l'Espagne, tentent d'estomper leur critique du regime franquiste. Les Espagnois sont à ce moment-là appuyés par les Italiens. C'est lors de cette conférence que ces deux partis trouvent une communauté d'intérêts et des points de convergence qui marqueront plus tard leurs formulations enrocommunistes. A part cependant cet accrochage, les grands problèmes de politique étrangère suscitent encore les mêmes analyses de la part des P.C. : reconnaissance des frontières issues de la seconde guerre mondiale; liquidation des blocs militaires et reconnaissance de la R.D.A.; convocation de la conférence des Etats européens : solidarité avec le Vietnam. En fait, cette conférence marque le soutien apporté par les P.C. européens au projet soviétique de réunir une conférence paneuropéenne, projet qui aboutira tion vieinamienne au Cambodge, à la conférence d'Helsinki. Ce qui les Italiens la désapprouvent non revenait à mettre en œuvre une conception de la coexistence paci-fique et de la détente dans la-meté. Mais seule l'intervention quelle la consolidation des pays soviétique en Afghanistan va socialistes demeuralt l'acquis inscrire de réels clivages entre principal, tandis que les trans-

que concept, disparaît du document final de la conférence de Berlin (juin 1976) et du discours des partis eurocommunistes. La substitution à cette formule de celle de « solidarité internationa-liste » signifie une extension de la notion de solidarité et une remise en cause du lien d'allégeance et de sontien ou'entretenaient, jusqu'alors, les P.C. avec le P.C.U.S. et le camp socialiste. Jean Kanapa expliquera ainsi les causes de cette mutation, en ce qui concerne le P.C.F. : a ... Il nous est apparu que la définition qu'en donnent une série de partis fait peser sur l'internationalisme prolétarien une ambiguité dont nous ne pouvons nous accommoder. Dans leur interprétation, la pierre de touche de l'internationalisme prolétarien est la défense inconditionnelle de tout ce que fait l'Union soviétique et de tout Ce qui se fait en Union soviétique. solidarité envers le premier Etat cialisme, »

Mais la référence à l'interna-

socialiste de l'histoire, qui devait fatre face à une menace mortelle de la réaction mondiale, c'était un devoir auquel nous n'avons tionalisme prolétarien, en tant pas failli. Notre solidarité a même été si totale, si confiante, que nous avons été conduits à approuver des actes qui se révé-lèrent par la suite être des crireasement plus autourd'hui une forteresse assiégés — même si l'hostilité que lui voue l'impérialisme demeure très réelle. L'inter nationalisme requiert donc désor mais une solidarité égale ave tous ceux qui luttent partout dans le monde pour la paix, le progrès social, la démocratie, le socialisme (1).2

Dans le même sens et à la même époque, Enrico Berlinguer précise que le P.C.I. opte pour que l'Italie reste dens l'OTAN et décide d'une ligne politique qui ne soit ni anti-américaine ni antisoviétique. Santiago Carrillo précise : « Notre objectif est une Europe indépendante de l'U.R.S.S. Qu'il ait fallu tendre, pendant et des Etats-Unis, une Europe des décennies, tous les efforts de des peuples, orientée vers le so-

#### Le retranchement

L'explosion de guerres dans le munistes restent attachés à des analyses multiples. Ils soutiennent à l'unanimité l'intervention cubaine en Angola ; ils condamment la guerre en Ery-thrée, tandis que les événements d'Asie suscitent des prises de position contradictoires. Alors que les Espagnols réprouvent l'intervensans quelques nuances ; les Franles partis eurocommunistes.

ment pas une évolution et un changement de certains P.C. occidentaux (P.C.F. compris), repodes relations qu'ils entretiennent avec l'U.R.S.S. et leur impact sur l'opinion publique nationale, Pour de nombreux observateurs, l'eud'un parti donné face à la « patrie du socialisme», voire en fonction de son degré de rupture. Cet angle d'approche est trop étriqué.

L'eurocommunisme, qui a toujours refusé de se présenter comme un nouveau modèle ou comme un nouveau pôle du mouvement communiste, ne norte pas en lui des potentialités de rupture ou de scission avec l'U.R.S.S. et ses alliés. Certes, refus de perpétuer le modèle existant ; certes, droit à la critique de ce modèle ; certes, fin de l'inconditionnelité face à ce modèle ; mais non pas ion par rapport à kui. A des degrés divers, les partis eurocom-

tiers - monde donne lieu, de la l'URSS, même si chacun d'enpart des partis eurocommunistes, tre eux entretient avec elle des rapports particuliers, ponctués par des hauts et des bas.

Toutes ces considérations amè-

nent la grande question du retour du P.C.F. à l'inconditionnalité de naguère. Il a connu un changement certain depuis 1976. Les acquis de ce changement ne sont pas mis en cause ; le communi-qué du 10 janvier les entérine lorsqu'il consacre la « divergence » comme donnée réelle et constante des rapports P.C.F.-P.C.U.S. Mais blen que personne ne conteste les intérêts étatiques majeurs de l'U.R.S.S. en Afghatiques fondamentaux soient maintenant en cause dans cette zone devenue la plus explosive du sent le problème de la nature giobe, bien que le communisme mondial soit plus que jamais impliqué dans cette crise à l'échelle planétaire, rien n'explique les prises de position — sur le fond et dans la forme — de la direction du parti, après la rencontre de Moscou. Même si les inities peuvent décrypter un communiqué beaucoup trop elliptique pour éclairer une lecture non avertie, les signes extérieur dun comportement caricatural nuisent à des années d'évolution et de labeur. Si cette attitude ne signifie, certes pas, « restalinisation s ou « satellisation s, elle est loin de marquer « la sortie de la forteresse » à laquelle Louis Althusser avait convié, en avril 1978, le parti. C'est bien le retranchement, et pour un temps indéterminé.

(1) Jean Kanapa, «Le mouvement communiste international hier et aujourd'hul », France nouvelle, 12 décembre 1977.

#### Comment peut-on être Afghan? par MARIA-ANTONIETTA MACCIOCCHI (\*)

UE s'est - il passé à rico Berlinguer, le « bon commul'Assemblée européenne de niste > sauveur et gestionnaire Strasbourg, le 16 janvier, raisonnable de la détente. dans le débat sur l'invasion de l'Afghanistan? Il est difficile de médias se sont brusquement gonflés de l'image répétée d'En- çais.

Condamner verbalement l'invale savoir si l'on s'en tient aux de poser l'Enrope en médiatrice, informations de la presse fran-caise. Pourtant c'est là à ce nouvelle entente entre les deux

moment, que s'est cristallisée la blocs, Tout le monde sait qu'il y question de l'éventuel boycottage a un «mauvais communisme» des Jeux olympiques de Moscou. français, qui permet au gouverne-La sauche officielle ne souhaitait ment français de rester modéré visiblement pas donner une di-mension explicite aux «mesures «bon communisme» italien (ou de rétorsion vis-à-vis de espagnol), qui permet aux socia-l'UR.S.S. L'information et les listes français de tenir bon par rapport aux communistes fran-

#### Un mauyais air de peur

Cet imbroglio permanent risque la détente à l'égard de celui qui de faire oublier l'habileté à l'enterre, j'avais parié, à propos double face et l'efficacité de la du P.C.F. de « cinquante années politique soviétique. A force de bons et loyaux services rendus à d'avoir considéré que l'U.R.S.S. l'Union soviétique et qui ne serdevait rester, bon gré mal gré, vent ni le prolétariat français ni une sorte d'allié privilégié, la le prolétariat européen ». « Quel vent ni le prolétariat français ni courage ! », me dit (discrètegauche a fini par s'empêtrer dans un nœud extrêmement serré de ment) un député de gauche. Mais contradictions, comme le prouve un autre : «Ah! vous avez été applaudie par la droite. » La gaula polémique actuelle entre le P.C.F. et le P.S. sur le fait de che était donc, une fois de plus, le P.C.F. et Aragon qui approusavoir, par exemple, combien de fleurs de rhétorique Mitterrand valent l'invasion de l'Afghanistan ? Alors, une fois de plus, « /eu sur Léon Blum, feu sur les a déposées aux pieds de Brejnev en 1975. Une douzaine on simplement six? Y avait-il à l'époque ours savants de la social-démomoins de goulag, moins de cratie : ? (poème fameux d'Ararépression en Tchécoslovaquie, moins de dissidents persécutés? Les appels de la gauche, aujourgon en 1930). Et combien de temps encore va durer la mystification d'une U.R.S.S. « révolud'hui, dans cette situation qui tionnaires et plus à gauche que redistribue brutalement les cartes, sont done gravement hypothe-La droite, bien sûr, est touqués par ce passé de calcul élecjours la même : on pourrait toral : la «demande de paix»

même la résumer d'un seul mot. intervient dans un vide stratél' « Anglais », ou, comme le disait gique ancien, sans alternative et sans cesse Mussolini, la « perpent-être sans conviction. fide Albion ». Dans ce climat, une L'atmosphère était lourde à résolution unanime du Parlement Strasbourg. Un mauvais air de européen était impensable car le peur. Après que nous ayons departage gauche-droite venait de mandé. Marco Pannella et moijouer comme un vieux réflexe usé même, dans une conférence de mais sécurisant. presse, le boycottage des Jeux olympiques en rappelant les De toute facon, il faut qu'or Olympiades de 1936 à Berlin, sache, pour répondre sux poléquelques personnes nous félici- miques actuelles, que bien avant tèrent de notre « courage ». Les le discours de Carter, la décision

journalistes qui, sur le moment, de boycottage des Jeux olympiavaient l'air intéressés, ne firent ques a été votée par la partie pas écho, le lendemain, à notre majoritaire du Parlement europroposition. Dans mon interven-tion, après avoir souligné le débat qui avait encore une fois caractère ambigu et fragile de souligné notre impuissance de l'attitude qui consiste à prêcher gauche.

#### L'avenir de la paix sur les épaules de Berlinguer

en question la logique de fer de l'Eglise, la vraie, la seule puissante, celle de Moscou. Finalement, on «choisit son camp», de incarne, malgré ses erreurs de parcours, la fatalité de l'avenir

comme on le dit d'être au bord de la rupture, déjeunent très tranquillement et fraternellement à Castelgandolfo, près de la rési-dence du pape, et Marchais, de retour à Paris, déclare que l'eurocommunisme n'a jamais été plus vivant. Il s'envole ensulte pour Moscou, regarde Brejnev les yeux dans les yeux, parle à la télévipas le parti communiste italien. qui relate la chose sans aucune

Marchais est-il celui qui dit la

Ecoutons Giorgio Amendola, dirigeant prestigieux — et franc — du P.C.L : « Qu'ont donc vécu nos peuples avant de se présenter au monde comme modèles de civilisation? Ils ont vécu des massacres, des interventions. Et nous voulous aujourd'hui que le nouveau monde de trois milliards d'hommes puisse acquérir nos idées Eune manière idyllique, ct seulement par notre propagande. » (Table ronde d' « Avanti », 6 janvier 1980.) C'est la même cynique des rapports Nord-Sud sur laquelle repose l'attitude de Marchais : d'un côté la force libératrice des Soviètiques, de l'autre la marmelade humaine du tiers-monde affame.

Blen entendu Brejnev n'avait pas prévenu Marchais qu'il alleit faire arrêter Sakharov. D'un coup,

Berlinguer porte donc sur ses la « désapprobation » redevient épaules fragiles, élégantes et possible, et la grande dialectique courbées l' « avenir de la paix ». approbation-désapprobation peut On compte sur lui pour calmer continuer sa marche parfaitement Marchais. Mais le problème, c'est mécanique. Les Afghans sont des qu'ils parient tous les deux de « féodaux » appliquant le « droit l'U.R.S.S. comme d'un pays « so- de cuissage » (Avez-vous remarqué claliste » ou pays du «socialisme que, d'ailleurs, ils ne sont pas réel », avec queiques divergences, bien sûr, ce qui ne remet jamais savant Prix Nobel qui fait donc partie de la civilisation. Mais Sakharov, justement, ne veut pas qu'on tue les Afghans et il appelle à boycotter les Jeux olympiques façon plus ou moins naive ou de Moscon (texte que la presse visible, c'est-à-dire que l'U.R.S.S. française, étrangement, ne semble pas mettre en valeur). Sakharov dit : a Une puissance formidable de 260 millions d'habitants a sup-Marchais et Berlinguer, loin primé l'indépendance d'une nation de 17 millions d'habitants. Les mass media soviétiques affirment que notre peuple appuie d'une façon unanime l'occupation. Mais ce n'est pas vrai, car le peuple de l'Union soviétique n'a pas de renseignements réels ni le droit d'exprimer ses propres opinions, même à propos d'une décision arbitraire, comme le déclen-chement d'une guerre injuste. »

C'est contre le boycottage des Jeux que l'on retrouve étrange-ment ensemble, le P.C.F., le P.C.I., le gouvernement français et la gauche institutionnelle (à l'excep-tion, comme toujours, des intellectuels francs-tireurs). C'est donc là que se situe la ligne de sépa-ration réelle (c'est-à-dire aussi financière) d'un esprit de collaboration avec celui de la résis-

Résister à quoi? Au fait que, blentôt, Kaboul soit oublie, comme on a oublié le mur de Berlin, Budapest, Prague... Que Sakharov, ce «traitre» reste en exil comme des milliers de Soviétiques, tandis que la finalement. confortable classe politique se fait réélire et conserve ses places avec l'appul négocié fermement par Moscou, Et Berlinguer ? Arriverat-ll enfin au gouvernement ? Le « vrai peuple afghan », sans doute, l'espère.

(\*) Député du Partito radicale à l'Assemblée curopéenne.

#### Un monde bipolaire

C'est lors de la préparation de la seconde conférence paneuro-péenne des P.C., entre 1974 et 1976, que cette vision est contestée surtout par les P.C. français et espagnol. Pour un certain nombre de partis (il s'agit sur-tout du P.C.U.S. et de ses proches alliés) la conférence de Berlin doit avoir le même objectif que la conférence de Karlovy-Vary : elle doit être le pilier de la politique de détente des Etats socialistes. Le P.C. français sera le premier à réagir à cette version des choses, contestant dès 1974 le caractère diplomatique de la conférence suivante. D'autres partis de l'Europe

capitaliste ont, dans les années qui précèdent, polémiqué avec le P.C.U.S. sur cette question, et en particulier le P.C. espagnol ; le rapport présenté par Manuel Azcarate au comité central du P.C.E., en septembre 1973, s'en prend à une certaine conception de la coexistence pacifique privilégiant la détente entre Etats à régimes sociaux différents et minimisant les perspectives de transformations politiques et

sociales à l'Ouest. A la tribune de la conférence de Berlin, Georges Marchais refuse à deux reprises de subordonner les luttes menées dans les pays capitalistes aux aléas et aux contraintes imposés par la diplomatie de détente et de coexistence pacifique des partis au pouvoir. « Cette coexistence pacifique ne peut en aucune saçon être identisiée au statu quo social et politique dans notre pays, au partage du monde en sphères d'in-fluence dominées par les Etats les plus puissants... » Le commu-nique P.C.F.-P.C.U.S., signé le 10 janvier 1980, fait écho à cette clause chère aux Français : Aussi, le rensorcement de la coexistence pacifique, qui ne saurait être le statu quo social et politique, revêt une grande importance. & Ce paragraphe peut sembler anodin ; cependant, les Français ont marqué un point face aux conceptions soviétiques de la coexistence pacifique. Concrètement, cela signifie que, lors de la prochaine échéance électorale, l'ambassadeur soviéti-que n'ira plus rendre visite au président de la République... A l'exception de quelques cas

ponctuels, les grandes lignes de la stratégie mondiale des P.C.

demeurent en concordance avec la diplomatie soviétique. Depuis le rocommunisme est défini unique-fameux rapport Jdanov de sep- ment à partir de la position tembre 1947, énonce lors de la création du Kominform, le monde communiste (excepté les Chinois, qui raisonnent à partir de leur théorie des trois mondes) se fonde sur le schéma d'un monde bipolaire. Même si le camp socialiste a connu plusieurs définitions durant cette époque, la vision du monde reste la même : ledit camp socialiste progresse, ledit camp impérialiste régresse. D'où la stabilité des analyses portant sur les conditions de la paix, du désarmement, de la sécurité en Europe et de l'évolution du tiers- monde.

(\*) Chercheur à la Fondation nationals des sciences politiques.

UE M. Georges Marchais ait saisi l'occasion de venir au soutles de

venir au soutien de la Russie des soviets en engageant

français n'a rien pour nous étonner. Nous sommes davan-

tage surpris par le fait que la base n'a pas dû être consultée

et que les autres partis commu-

nistes européens ont adopté une

attitude inverse. Le parti commu-

niste étant une religion et non

un parti politique, vollà un schisme qui ne peut manquer

d'avoir des incidences sur les

autres partis politiques de l'Eu-

rope occidentale, et ces inci-

jamais possible de croire le parti communiste quand il affir-

mera son attachement à certains

principes. On nous a déià fait

Prague, on nous a bemés avec

les accords d'Helsinkl. Tout a

une lin, même la courtolsie de

ceux qui, sans lamais se railier

à la religion » communiste,

pensalent pouvoir tenir pour

sérieux les dogmes auxqueis elle se référait. Désormais, le

plus à gauche, il est uniquement

suivant une formule en son

uniste français n'est

coup de Budapest et celui de

En effet, il ne sera plus

dences devraient être graves,

du même coup les comm

## Il faut le faire

par PIERRE MARCILHACY (\*)

Cela ne serait pas grave et politique intérieure française si deux phénomènes redoutables d'abord la sécurité de la France parti communiste, ou du moins de M. Marchais - que par la soumission aux vues expansionnistes du Kremlin ? Comment conciler cette situation avec notre sécurité extérieure et notre attachement à nos libertés fondamentales ?

Par allieurs, la France aspiré à une certaine socialisation de son existence économique et politique, et la majorité au pouvoir s'y refuse aprement. Or les seules forces de progrès rasliste ne pourront jamais, sans l'appui électoral des électeurs communistes, faire prévaloir leurs vues dans le cadre légal qui est et restera le nôtre. Alors, force nous est de consister que le virage du P.C. stabilise à la tols la situation extérieure au bénéfice de la seule Russie et la situation Intérleure au bénéfice (\*) Sénateur de la Charente

de la seule majorité. C'en serait donc fini de ce qui fit et qui reste de l'espoir de tous ces matérialisme du système capitaliste est aussi destructeur des valeurs fondamentales que le système communiste?

Voilà ce qui, pour l'instant, est perdu. Il ne reste plus qu'à faire front et à penser fermement que certains principes demeurent valables, même si un parti qui prétendait s'en réclamer vient de les fouier aux pieds avec une sadique allé-

Avec qui reprendre la marche question qui se poss. Nous dirons simplement avec tous ceux qui le voudront et donneront des gages de leur honnêteté ne plaise, l'étais communiste, le préférerals être Italien ou Espagnol plus que Français, afin de ne pas avoir honte de moime, car mettre en cause à la fois la sécurité et l'Indépendance de son pays, les prin-cipes de liberté des hommes et des peuples et la marche vers une meilleure répartition des droits et des devoirs, il faut le faire. C'est falt, et ce n'est pas

#### LA CRISE TUNISO-LIBYENNE

#### Tunis a rappelé son ambassadeur en Libve

Tunis. — Le premier ministre, M. Hedi Nouirs, a mis en cause le colonel Kadhafi dans l'atta-que menée dans la nuit de saque menee cans la nuit de sa-medi à dimanche contre la ville de Gafsa, qui a fait, selon le ministre de l'intérieur, quarante et un morts et cent onze hlessés parmi les civils, les forces de l'ordre et les assaillants, dont le nombre serait seulement d'une

nomore seran seusement d'une cinquantaire. En attendant que l'enquête en cours précise mieux toute la res-ponsabilité du régime libyen, le gouvernement tunisien a décidé de rappeler son haut représen-tant (titre de l'ambassadeur) à Tripoli, a demandé au chef de la Tripoil, a demandé au chef de la mission diplomatique libyenne à Trunis de quitter le pays et a annoncé la fermeture du centre culturel tunisien à Tripoli et de ceiul de Libye à Trunis.

La Tunisie ne s'en tiendra pas obligatoirement à ces seules mesures et une runture des relasures et une rupture des rela-tions diplomatiques n'est pas à écarter, indique-t-on dans les

écarter, indique t on dans les sphères gouvernementales. Certains responsables ajoutent même qu'on ne peut pas exclure totalement le dépôt d'une plainte devant le Conseil de sécurité des Nations unles à la suite de cette d'agression caractérisée».

M. Hedi Nouira, qui présidait mercredi, à Tunis, une réunion des cadres du parti socialiste destourien de la capitale, a accusé implicitement le colonel Kadhafi d'être le «cerveau» de cusé implicitement le colonel Kadhafi d'être le « cerveau » de l'attaque de Gafsa. Il s'est en effet référé à une déclaration du chef de l'Etat libyen de septembre 1978 — sans préciser qu'elle émanatt de lui — dans laquelle il affirmait : « ...L'action se traduira dans l'aventr par la création dans l'ensemble du monde arabe de comités populaires révoarabe de comités populaires révo-lutionnaires travaillant ouverte-ment ou de façon claudestine, scion les circonstances, en vue de scion les circonstances, en une de prendre le pouvoir et de réaliser l'unité. » Et le premier ministre de remarquer : « Aucun doute sur les intentions du chef de cette. bande ne peut subsister dans les esprits après de telles déclara-

tions.» Selon M. Nouira, si la Tunisie a été la cible de la «lâche attaque de Gajsa», c'est principalement parce qu'elle applique « une politique d'indépendance nationale, libérale et progressiste à l'intérieur et fondée à l'extérieur sur a modération, la non-ingérence dans les affaires des autres et le respect de la légalité internatio-nale s. Le premier ministre a appelé les Tunisiens à la vigilance et à l'union car il estime que le pays pourrait être la cible d'autres attaques étant donné que « les entétés et les arrogants sont considérer leur échec à Gajta comme un déshonneur et qu'ils sont toujours capables de revenir à la charge ». Fremière conclusion : la Tuni-

Première conclusion : la Tunisie, qui a toujours préfère consacrer ses ressources au développement plutôt qu'à l'entassement d'armements, va devoir réviser ses priorités politiques. « L'évolution de la situation et la conjoncture internationale nous le commandent », a souligné M. Nouira, qui a cependant tenu à tranquilliser ses compatriotes en rappelant oue le pays « n'est pas isolé du ses compatriotes en rappelant que le pays « n'est pas isolé du reste du monde » et qu'il compte partout des amis prèts à lui manifester leur amitié.

Comme l'avait fait quelques heures plus tôt le ministre de l'intérieur, M. Othman Kechrid. le premier ministre est revenu sur les cironstances de l'opération

le premier ministre est revenu sur les circonstances de l'opération de Gafsa. Les membres du com-mando — des Tunisiens — dont une trentaine venaient de fran-chir la frontière algérienne, étaient attendus par une ving-taine d'autres déjà sur place. Lis étaient entraînés dans des camps en Libye, « où ils avaient trouvé refuge et motection». Ils avaient rejuge et protection». Ils avaient aussi participé auparavant à des opérations en Ouganda et au Liban et étalent familiarisés avec les techniques de l'attentat et les actes de piraterie aerienne. Ils comptaient trouver dans la ville des appuis et des sympathies par-mi la population en affirmant : « Nous sommes des comités populaires venus pour vous libérer d'un régime dictatorial, et voici des armes »; mais il n'en fut

#### Rhodésie

#### LES TROUPES SUD-AFRICAINES ONT REGAGNÉ LEUR PAYS

Le Conseil de securité des Nations unles s'est réuni, mer-credi 30 janvier à New-York, à credi 30 janvier à New-York, à la demande du groupe africain, qui accuse la Grande-Bretagne d'avoir violé les accords de Lancaster House sur la Rhodésie (le Monde daté 27-28 janvier). Une deuxième séance était prévue jeudi, mais, en se retirant mercredi du côté sud-africain de la frontième avec le Phodésie les frontième avec le Phodésie les credi du côté sud-africain de la frontière avec la Rhodésie, les troupes de Prétoria ont satisfait la plus importante des requêtes du groupe africain de l'ONU. Ce dernier exigeait en effet, dans un projet de résolution rédigé avant le repli militaire sud-africain, le départ de ces troupes ainsi que celui de « mercenaires sud-africains » qui auraient été intégrés au sein des forces de sécurité rhodésiennes. — (A.F.P., Reuter.) De notre correspondant

rien, ont affirmé tour à tour le ministre de l'intérieur et le chef du gouvernement. Leur pian comprenait deux éta-

du gouvernement.

Leur pian comprenait deux étapes : d'abord attaquer les centres militaires et les postes de sécurité dégarnis par les manœuvres qui étaient en cours plus au sud, ensuite encercler la ville et appeler en renfort l'armée lybienne qui n'aurait fait que répondre à une demande de secours formulée par un gouvernement 'qu'ils avaient l'intention de constituer.

Expliquant les quelque vingt heures qu'il a fallu pour rédnire le commando — dont les faibles effectifs ne manquent pas de surprendre, M. Nouira a précisé : « Nous aurions pu écruser cette poignée de mercenaires de prime abord et dans un laps de temps court. Mais la conjugration du terrain nous a empêchés d'utiliser toutes les jorces dont nous disposions, d'autant plus que nous nous soucions suriout de préserver la vie des citoyens paisibles. »

Quant à l'armement des assaillants, en grande partie d'origine soviétique, il avait été introduit précédemment dans le pays par i'algérie et entreposé avec des complicités locales dans des caches de la région. Quarante mitraillettes, soixante-treize fusils, cinquante-frois pistolets automatiques, neuf bazookas, trois mortiers de 60 mm, dix radios de campagne et une grande quantité de munitions ont été saists. et une grande quantité de muni-tions ont été saisis.

Des assañiants très jeunes Dans la salle où se tenait la conférence de presse du ministre de l'intérieur, des échantillons de cet armement étaient exposés. Sur une longue table avaient été placés trois bazockas et un mortier en provenance d'Allemagne de l'Est, des pistolets et fusils mi-trailleurs de fabrication soviétique, à l'exception de l'un d'en-

tre eux muni d'un silencieux, de fabrication belge, des caisses de roquettes également sovié-tiques, comme en témoignent encore les étiquettes des embal-lages, des revolvers, des poignards et trois postes de radio émetteurs-récepteurs de fabrication anglaise. L'un de ces derniers contenait encore dans son étui le bon de encore dans son étui le bon de livraison de la firme Plessey Avianic and Communications, d'Hort, dans l'Essex, adressé à l'aéroport de Tripoli, le 27 octobre 1978, au parti de l'union socialiste arabe de Libye. Le document précise que le matériel est d'origine anglaise et n'a pas été acquis en Israël.

Les journalistes ont pu voir aussi, épinglés à un tableau, deux passeports libyens, une carte d'adhésion au parti de l'union socialiste arabe, un manuel de combat, des plans — maladroite-ment dessinés sur des feuilles de cahier d'écolier — de la ville de Gafsa, de ses environs et d'une des casernes attaquées, qui ont été saisis sur les assaillants, tous très jeunes d'après leurs photos. Le ministre de l'intérieur a fourni le bilan suivant de fourni le bilan suivant de l'attaque: quinze morts et seize blessés parmi les civils. Deux policiers tués et un blessé, un garde national blessé, vingt tués et quatre-vingt-dix blessés dans les rangs des forces armées. Quatre assalilants tués, trois blessés et quarante-deux arrêtés. Parmi les militaires tués, a rapporté le ministre, figurent quinze jeunes recrues qui venaient d'être vaccinées après leur incorporation toute rècente et qui ont été emmenées avec des civils en otage dans le lycée où un des groupes du commando s'était retranché. M. Kechrid a déclaré que ces jeunes gens déclaré que ces jeunes gens avalent été torturés avant d'être exécutés lors de l'assaut contre le local où ils étaient détenus.

MICHEL DEURE

#### Une longue série de divergences entrecoupée de rares moments de «fraternité»

Tunis. — Dès l'annonce, le le septembre 1969, du coup d'Etat du colonel Kadhafi, les dirigeants tunisiens ont manifesté leur ap-préhension. L'installation d'un second régime militaire, cette fois-ci à leur frontière quest, n'étalt pas pour les tranquilliser alors qu'ils entretenaient de honnes relations avec la palsible Libre du noi Idriss. Au fil des Libye du roi Idriss. Au fil des années, les événements ont dé-montré que leurs craintes étalent

Pendant cinq ans, des relations en dems de scie : un jour on parle coopération, complémentarité économique, amité et fraternité, le lendemain on se boude. On polémique aussi principalement autour du thème de l'unité. Pour Tunis, toute union doit être préparée par une longue et minu-tieuse approche, alors que pour Tripoli elle doit être totale et immédiate. La divergence éclate au grand jour lorsque le président Bourguiba et le colonel Kadhafi se rencontrent pour la première fois à Tunis en décembre première lois à l'uns en decembre 1972. A la proposition d'union immédiate formulée publique-ment lors d'un meeting radio-diffusé par le jeune colonel, le vieux chef oppose, non sans mépris, à son visiteur « qui man-que con form d'armérience à une que par trop d'expérience » une fin de non-recevoir cingiante.

La surprise est d'autant plus grande lorsque, un an plus tard, le 12 janvier 1974, les deux hommes se retrouvent impromptu à l'île de Djerba pour négocier et signer en moins de deux heures un accord faisant de leurs pays la «République arabe islamique» ayant un même président, un même drapeau une même armée et une même Constitution. Mals quernita-buit plus tard. Timis quarante-huit plus tard, Tunis fait marche arrière en invoquant la nécessité d'amender sa Consti-

maternelle. Ce qui renforce le rai-

sonnement que le simple soldat

partage eans hésiter avec son gou-

sffaire. Un fonctionnaire en apporte

«sa» preuve: «Au début de la

semaine, on a trouvé des caisses

d'armes près de Medgel-Ben-Abbès :

toutes les références des documents

qui les accompagnalent étalent

ilbyennes. » « Eu sur certains « ban-

dits », on a trouvé des passeports libyens », ajoute un militaire. Aussi,

toute la région est-elle passée au

JAMES SARAZIN.

ment : la libye est derrière cette

De notre correspondant

tution avant de concrétiser l'ac-cord. Par la suite, le président Bourguiba expliquera qu'il était souffrant, que son ministre des affaires étrangères, M. Mohamed Masmoudi, destitué entre-temps, Masmoudi, destitué entre-temps, l'avait trompé et que, dans son esprit, le texte signé dans l'île des Lotophages ne constituait qu'une « déclaration d'intention » et une « affirmation de principe ». Ralson appareument pe u convaineante, surtout pour le colonel Kadhafi humillé, dont la mauvaise humeur se transforme vite en hostilité.

Depuis cette époque, les rap-ports entre les deux voisins se sont progressivement tendus même si en de rares périodes de détente on invoquait encore ici et là, mais sans beaucoup de conviction, l'amitié et la coopé-ration. Les incidents plus ou moins graves se multilinent. moins graves se multilipent : enlèvement de militaires tuni-siens à la frontière, disparition de Tunisiens en Libye, expulsion de travailleurs parmi les quelque soixante mille qui y résident.

#### Ingérence et menace

La première crise algué surgit forsque, le 2 mars 1976, jour du vingtième auniversaire de l'indé-pendance, célébré avec éclat à Tunis en présence de nombreux invités étrangers, le gouverne-ment tunisien annonce l'arres-tation dans la capitale de trois Libyens qui se proposaient, avec la complicité des membres de leur ambassade, d'enlever ou au besoin d'assassiner le premier ministre, M. Hedi Nouira, Ile choix de M. Nouira, successen institutionnel du chef de l'Etat, n'est probablement pas un hasard. Il est considéré — à juste titre a considéré — à juste titre a considéré et l'etat, et l'est considéré et l'est et l'e la est considere — a juste tière — comme le principal artisan de l'échec du projet d'union de Djerbs. L'ambassadeur de Tunisia est rappelé, trois diplomates libyens en poste sont déclarés persona non grata et les expulsions de travailleurs tunisiens en Libye redoublent: huit milie en un mois. A l'issue d'un procès de quatre jours devant la plus tand, le chef du commando, qui appartient aux services spé-claux de l'armée libyenne, est condamné à mort et ses deux assistants à deux ans de prison (après une année de prison, ils seront tous les trois échanges contre des militaires tunisiens enlevés dans le Sud).

La tension est longue à s'at-ténuer. Lorsqu'une accalmie se dessine, une déclaration, un comdessine, une déclaration, un com-mentaire de presse, viennent jeter à nouveau l'huile sur le feu qui couve. C'est le cas en juin de cette même année 1976, lorsque le colonel Kadhafl déclare pu-bilquement que l'armée libyenne

constitue a un soutien et un bouclier -pour le peuple tunisien ».
Ingérence et menace inadmissibles, réplique Tunis.
En avril 1977, une nouvelle
poussée de fièvre surgit lorsque
la Libye installe une plate-forme
de forage dans le goife de Gabès,
aux ressources pétrolières certaines, et précisément dans la
zone litigieuse sur laquelle les
deux pays n'arrivent pas à se
mettre d'accord pour la délimitation du plateau continental. La
Tunisée fait de cette affaire
« une question de soureruneté »
et met son aumée en état d'alerte. et met question de souverancée » et met son armée en état d'alerte. La lecture de la presse tunisienne pourrait laisser croire que l'on est au bord de la guerre. Une fois de plus, les choses rentrent dans l'ordre. En apparence. Un recours commun à l'arhitrage de la Cour internationale de justice est commun La démarche ne est convenu. La démarche ne sera jamais entreprise. Aujour-d'hui encore, le problème est en suspens, et Turis et Tripoli en ont appelé séparément à La

A partir de l'été, une nouvelle détente, aussi superficielle que les précédentes, est enregistrée. Mais les Tunisiens sonne les Tunisiens soupcoment les dirigeants de Tripoli d'appuyer en sous-main l'action de cen-trale syndicale qui s'oppose de trale syndicale qui s'oppose de plus en plus ouvertement à la politique gouvernementale, et dont le secrétaire général, M. Habib Achour, vient d'être reçu à Tripoli par le colonel Kadhafi en présence de l'ancien ministre tunisien des affaires étrangères, M. Mohamed Masmoudi.

Lors du procès des syndicalistes, après les émeutes du 26 janvier 1978, il est beaucoup question de cette rencontre, même si aucune preuve tangible n'est apportée

preuve tangible n'est apportée quant à une participation libyenne aux événements. C'est alors que se déroule ce procès devant la Cour de sûreté de l'Estat que le ministre tunisien de la dé-fense annonce, le 1<sup>st</sup> octobre 1978, la découverte dans le sud du pays d'armes « propenant de l'armée libyenne » et rappelle que des Tunisiens s'entraînent à des actions terroristes dans des camps en Libye. L'incident demeure sans suite, mais il ajoute à l'inquiétude des Tunislens

cion tunisienne à l'égard de son voisin n'a fait que croître. L'ac-cueil chaleureux réserve l'an passé aux trois pirates translens qui avaient détourné un avion de Tunis Air sur Tripoli le jour même du second anniversaire de même du second anniversaire de la déclaration de Djerba ne fut pas pour détendre l'atmosphère.

Malgré la répétition des crises, Tunis et Tripoli n'ont jamais rompu leurs relations diplomatiques. On s'en est toujours tenujusqu'ici au rappel des « hauts représentants », titre donné aux ambassadeurs dans un des rares moments de « frateruité » qu'ont connu les deux nava — M. D. connu les deux pays. — M.D.

# L'« étonnement » de Tripoli

(Suite de la première page.)

Serait-ce pour effrayer ces « bantiennent en échec les forces de l'ordre tunisiennes depuis quatre jours 2 - Ceux que nous n'avons pas neutralisés sont cachés parmi la population, explique gêné, un officier. Us se sont dissimulés dans toute la ville. Dans certaines maisons même, ils ont pris des tamilles en otage pour s'assurer leur allence. En tirant, nous voulons les forcer à riposter ou bien permettre, par une diversion, à leurs prisonniers de leur áchapper. =

C'est dans cet état d'esprit qu'on a entrepris, par un besogneux porte à porte, de trier ici le bon grain de l'Ivraie, tâche qui mobilise beaucoup d'hommes et de matériel pour de maigres résultats : les suspects sont rares; toute la journée et la soirée de mercredi, des déta-

#### UNE ADE LOGISTIQUE DE L'ARMÉE FRANÇAISE

Depuis ses installations souterraines au ministère de la défense à Paris, le centre opéra-tionnel des armées (le C. O. A) — qui est directement placé sons les ordres du chef d'étatmajor françals des armées -- se tient en permanence informé des événements de Tunisie. Seule, à ce jour, a été fournie par les armées françaises une aide logistique en matériels divers, sur le plan terrestre, et en moyens de transport tactique. Un régiment professionnel de la 11º division parachutiste a été mis en alerte, comme c'est l'usage en de telles circonstan-ces, mais aucune unité combat-tante française n'a quitté ses

En revanche, trois avions de transport Transail et deux héli-coptères de manœuvre Pama, appartenat au 5° régiment d'héappartense su s'regiment e de-licoptères de combat de Pau, ont été dépêchés en Tunisie. Les trois navires de guerre, qui avaient quitté sans délai le port de Tou-lon dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 janvier, et parmi lessones tieure la cruisant lance. lesquels figure le croiseur lancemissiles a Colbert » portant in marque du vice-amirai de Cas-telbajac, commandant l'escadre de la Méditerranée, ont pris du champ et croisent dans la partie orlentale du Bassin.

Il n'existe pas, entre la France Il n'existe pas, entre la France et la Tunisie, d'accord de défense, mais une série d'ac-cords de coopération militaire portant sur la formation des personnels tunisiens, le prôt de conseillers techniques et la fourniture de matériels de

Egette" On estime dans les milleux militaires français que l'armée régulière tunisienne est capable, seule, de rétablir la situation si une aide logistique adéquate lui

unités ont fait mouvement vers libyenne. Les émigrés y sont nomdits » qui, à une poignée — si l'on Gafsa, car, après ce quartier, d'au- breux à se rendre dans le pays voien croît les déclarations officielles, tres vont devoir faire l'objet des sin et beaucoup ont gardé de proque l'armée affirme devoir reconquérir sur un adversaire insalsissable lusque dans ses dimensions : « Conbien reste-t-il de « bandits » ? Pas beaucoup, mais suffisemment pour qu'ils demeurent très dangereux envers la population. » Ce que contredit peu après, à sa manière, un officier de la garde nationale : A Gafsa, vous savez, tout est pratiquement terminé, »

#### Un prudent attentisme

Un peu plus tard, à une vingtaine de kilomètres de la ville, dans des collines proches de Mediel-Ben-Abbès, des soldats viennent de trouver une cache renfermant cinq mille cartouches de fusil. L'indiscrétion d'un paysan a permis de la découvrir. Aussitôt, une meute de militaires s'abat sur l'endroit, un hélicoptère arrive et tout le monde cherche des indices.

Il semble qu'on ait trouvé beaucoup de ces dépôts dans toute la région, à l'occasion des dernières opérations. Géographiquement, leur présence s'explique : la trontière evec l'Algérie, dans la région des Chotts, est artificielle et donc très perméable. Elle a toujours constitué une zone privilégiés pour les trafiquants, qui appartiennent souvent à des tribus partagées par la frontière. « C'est par ici qu'il y a un an déjà on a trouvé un important dépôt d'armes, sans parvenir à en déceier les propriétaires », explique un responsable administratif local.

Politiquement aussl, l'existence des dépôts d'armes peut se comprendre, Gafsa est le chef-lieu d'une région particulièrement fron-

ici la Résistance armée tunisienne ne paraît pas être une découverte, et certaines de ses thèses ont trouvé des échos favorables, même si les assaillants ont surestimé leur emprise sur la population locale, dont ils attendalent un soulévement massif et qui, à quelques éléments près, s'est réfugiée dans un prudent attende cette demière devant les précaratifs du coup de force apparaît-elle aujourd'hul comme une compliché passive avec les assaillants.

Selon les défenseurs de Gafsa l'agression avait, en effet. été minutieusement préparée. Un officier affirme qu'il a dû felloir plus d'un an pour amasser dans la région l'ar-senal saisl ; au total le contenu de soviétiques, est-allemandes, beiges e françaises pour l'esesatiel) des armes légères, mais aussi quelques bazookas et des mortiers de 106, et suriout un sotck important de munitions et du matériel de transmission

Enfin la région est peut-être plus



Je souscris un abonnement d'un an (11 nºa) à la RECHERCHE, au prix de 130 F (ttc) au lieu de 165 F\*

A retourner, accompagné de votre réglement à la RECHERCHE - 57, rue de Seine 75006 Paris Abonnement Belgique : Soumiliton S.P.R.L. avenue Massenet 28 - 1190 Bruxelles

...... Je règle par : (à l'ordre de la Recherche)

#### Mme Gandhi assure faire < tous ses efforts > pour obtenir un retrait rapide des troupes de Moscou

Dans une déclaration faite, mer-credi 30 janvier, devant la nou-velle Chambre basse, Mme Indira velle Chaimire basse, Mme Indira Gandhi a indiqué que son pays s'efforçait d'obtenir le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan et souligné à nouveau les inquiétudes suscitées à New-Delhi par un éventuel renforcement du potential militaire pakistanals. Le chef du soviennement indien potentiel militaire pakistanals. Le chef du gouvernement indien, dont c'était le premier grand discours an Parlement, a d'autre part, exprimé la crainte d'autre part, exprimé la crainte d'au naffrontement thermo-nucléaire entre les grandes puissances.

« Nous devons, a déclaré Mme Gandhi, dans la mesure de nos moyens, tenter de désamor-cer la crise. Nous souhaitons que cer al crise, Nous soundations que l'évolution actuelle vers une confrontation armée soit stoppée, grâce aux efforts réunis de tous les gens de bonne volonté à travers le monde, » Elle a également indiqué que l'Inde déstrait amétique que l'Inde déstrait amétiques es relations evre le Paris. indiqué que l'Inde déstrait amé-liorer ses relations avec le Pakis-tan et la Chine et qu'elle ne cherchait pas à accroître la coo-pération de l'Inde avec l'Union soviétique au détriment des rela-tions avec les Etats-Unis, L'en-voyé spécial du président Carter à New-Delhi, M. C. Clifford, devait rencontrer, jeudi, le pre-mier ministre indien. Il n'était pas parvenu, mercredi, à apait-ser les appréhensions indiennes pas parvent, mercreci, a apai-ser les appréhensions indiennes concernant les livraisons d'armes éventuelles américaines au Pakis-tan, à l'issue d'un entretien avec le ministre des affaires étran-gères, M. Rao.

a Les deux parties sont cepen-dant tombées d'accord pour convenir qu'il ne devait pas y avoir de présence étrangère dans la région », a indiqué un portela région », a indiqué un porte-parole indien. « Nous sommes hos-tilles à la présence de troupes ou de bases étrangères où que ce soit dans le monde », a affirmé Mme Gandhi dans sa décla-ration... Ce qui s'est passé en Afghanistan est une affaire inté-riuere à ce pays. Chaque Eta-riuere du peuple afghân... Tous nos efforts vont dans le sens d'un retruit rupide des troupes soviéretrait rapide des troupes sovié-tiques d'Afghanistan. Mais nous ne voulons pas prendre une posi-tion unilatérale.»

Le chef du gouvernement indien a fait remarquer que les grandes puissances renforçaient leur pré-sence navale dans l'océan Indien et que le Pakistan allait recevoir des « centaines de millions de dollars d'aide militaire américoints a tante ministre ameri-cines, tandis que d'autres pays étalent invités à apporter leur contribution à cet effort d'ar-mement. Mme Gandhi a égalemement, mme Gandni a egale-ment souligné que la Chine s'était engagée à fournir une aide au Pakistan pour répondre à l'intervention soviétique en Afgha-nistan et a critiqué les Indiens qui croient qu'a elle est devenue

1 1

d'un jour à l'autre un grand ami de l'Inde s.

Dans une interview publiée par le journal de New-Delhi Indian Express et recueillie avant la déclaration de Mine Gandin, le chef de l'Etst pakistanals dit : « Je ne puis prendre pour argent comptant les déclarations contra-dictoires one. Mine Gandhi fait dictoires que Mme Gandhi fait

## LES ARMURIERS

DE DARAH...

Darsh. — Comme l'enfant grec de Victor Hugo, les guérilleros aighans demandent tous « de la poudre et des halles ». En 18 pondre et des naues ». En 1980, cela s'appelle armes lour-des, blindés, capacité de feu et Coffensive. Faute de quoi, on en reste aux piqures de mous-

tiques. Il a été fait grand cas des « armureries de Darah »; leurs activités ne datent pas d'aujouractivités ne datent pas d'aujour-d'hul. Il y a bean temps que l.s artisans de l'endroit fournis-sent la province frontière, tou-jours bonne cliente et peuplée de connaisseurs. Darah n'innove pas pour les besoins du moment. Elle continue, peut-être en forçant un peu les cadences, en élargissant un per l'éventail de ses catalogues. Derrière les bou-tiques, parfois en plein vent, on forge, on tourne, on affûte, on forge, on tourne, on affûte, on polit toutes les marques de fusils, de pistolets, de mitraillettes. On copie l'Unic français, la Sten anglaise, le Beretta itala Stên anglaise, le Berêtta ita-lien, le Mauser allemand, le Coit américain, le Smith et Wesson, des fuells d'assaut tchè-ques et, blen sûr, le Kalach-nikov. Tout cela est à vendre et se vend. C'est en soi un spectacle qui mêle la folie au plus grand sérieux.

Les pétarades se succèdent à Darah, car le client entend essayer avant d'adopter. Le choix fait, avec quelques risques et sans garantle, on emporte. Outre l'achat individuel, il y a anssi la commande passée pou auss. is commande passee pour tout un village. On coud le matériel dans des housses de toile brune, on le ficellé sur des vélos, des ânes, des chameaux, et Pon part vers la montagne, vers des recoins secrets à parfois deux ou trois jours de marche.

Que la situation afghane alt favorisé les activités de Darah, ait poussé aux cadences infernales les armuriers, c'est une certitude. De petites fortunes sont en train de s'arrondir. Les ou 4 dollars selon le calibre, ce n'est pas donné. Mais que peut peser Darah dans la bataille? Si habiles qu'ils soient, ses armuriers ne sont que des arti-sans. — J.-M. T.

Concernant l'idée d'une cappro-che régionale » de la crise récem-ment suggérée par Mme Gandhi dans une lettre au général Zia Ul Haq, celui-ci affirme : «Ce qui s'est produit en Afghanistan n'est pas une affaire régionale, mais une affaire globale.» Il ajoute : «Il appartient aux pays musulmans de s'unir pour dé-jendre la souveraineté de tout pays musulman tel que l'Afgha-nistan.»

#### Menace de famine

A Kaboul, où ils ont renforce leur dispositif de maintien de l'ordre, les Soviétiques procèdent à des raffles nocturnes dans plu-sieurs quartiers ont indiqué des Afghans à des journalistes étran-Afghans à des journalistes étrangens. Alors qu'on confinne de s'interroger sur d'éventuels changements au sein de l'équipe dirigeante, les vivres manquent dans certaines régions. Des observateurs étrangers estiment qu'une famine menace et pourrait avoir l'ampleur de celle que le pays avait connue en 1971 et qui avait causé la mort de m'illiers d'Afghans. Celle-ci pourrait être la conséquence à la fois de la sécheresse au cours de l'été — compensée il est vrai par d'abondantes chutes de neige —, des perturbations entraînées par la réforme agraire, des départs de nombreux paysans vers le la réforme agraire, des départs de nombreux paysans vers le Pakistan et du fait que d'autres préférent, dans la crainte de l'avenir, conserver leur récolte que de la mettre en partie en vente. Le prix de certaines denrées ont augmenté parfois jusqu'à 30 %, et il y a en particulier pénurie de viande et de bois de chauffage sur le marché.

D'autre part, de retour à Genève, le chef d'une délégation du Comité international de la du Comité international de la Croix-Rouge, M. Morillon, qui vient de se rendre à Kaboul a déclaré à notre correspondante, Isabelle Vichniac, que les autorités afghanes avaient autorisé l'installation dans la capitale d'un bureau du C.I.C.R. spécialisé dans la recherche des disparus. Il commencerait à fonctionner dans les prochains ionre Selon les les prochains jours Selon les chiffres communiques au C.I.C.R. par des représentants du régime Karmal, vingt mille à cent mille personnes seralent portées disparues.

Le C.I.C.R. a l'intention également de se charger de trans-mettre des messages personnels mettre les messages personnes entre les réfugiés afghans (au Pakistan et en Iran) et leurs familles restées en Afghanistan. M. Morillon a aussi indiqué que si les engagements pris par Kaboul étaient respectés un délégué du CLCR. pourrait inces-samment visiter les détenus politiques.

## Les États-Unis ne peuvent pas défendre seuls les réserves pétrolières du Golfe >, déclare M. Carter

Le peuple américain doit être prêt à faire des sacrifices pour répondre à la situation créée par FUnion soviétique, a déclaré mardi 29 jaurier le président Carter devant un groupe de journalistes de la presse régionale. Les Américains, a-t-il dit, doivent reconnaître que « la patr peut être maintenue dans le monde à la seule condition que les Etats-Unis acient prêts à être forts, à l'intérieur et à l'extérieur ». Mais, a ajouté le président, les Etats-Unis ne peuvent défendre seuls militairement les réserves de pétrole du Golfe. « Je ne crois pas qu'il serait exact de dire que, maintenant et dans le futur, nous pensons avoir assez de force et de présence militaire dans cette région pour la défendre unilatéralement », a précisé le président. Pour protèger la région, les Etats-Unis cherchent à renforcer leurs liens avec des pays qui m'y sont pas, mais qu'a coordonner leurs efforts avec des pays qui avy sont pas, mais qui sont extrêmement dépendants, encore plus que les États-Unis, du pétrole de la région ». M. Carter a laissé prévoir un accruissement de l'aide américaine à certains pays du Golfe et du Proche-Orient. « Certains auront besoin, a-t-il dit, d'une aide étrangère, économique et militaire, si ces pays ne peuvent subvenir à leurs pensons avoir assez de force et de présence militaire dans cette région pour la défendre unitaté région pour la défendre unitaté région pour la défendre unitaté ralement », a précisé le président Pour protèger la règion, les Etats-Unis cherchent à renforcer leurs liens avec des pays qui du Golfe, ainsi qu'à « coordonner leurs efforts avec des pays qui ex Etats-Unis, du perçu une activité anormale en privoit de la région ». M. Carter la laissé prévoir un accruissement de l'aide américaine à certains pays du Golfe et du Proche-Orient. « Certains auront besoin, a-t-il dit, d'une aide étrangère, économique et militaire, si ces pays ne peuvent subvenir à leurs

besoins légitimes, tels que nous les estimerons. > Le président a assuré que les Le président a assuré que les services de renseignements américains n'avaient pas été pris au dépourru par les événements de Kaboul « Nous connaissions l'importance de la préparation mâitairs (des Soviétiques), a-t-il dit. Nous ne savions pas qu'ils envahiraient massivement l'Afghanistan comme le lout fuit mais nous savions qu'ils se donnaient les moyens de le jaire. » Il a dit avoir avertit à plusieurs reprises Moscou de l'inquiétude américaine « Nous n'avons pas été pris pur surprise, a-t-il réaffirmé, mais Il n'y avoit aucun moyen de prévoir qu'ils allaient réellement enpahir l'Afghanistan. »

M. Shulman, spécialiste des affaires soviétiques au départe-

Soviétiques ne s'attendalent pas à une telle réaction américaine et ont fait « une grossière erreur

de calcul ». Le porte-avions américains Co-Le porte-avions américains Coral-Sea, escorté par deux croiseurs,
un destroyer et une frégate, est
entré, mercredi, dans l'océan Indien, pour reiever le porte-avions
Midsony, qui patrouille depuis
trois mois dans la mer d'Oman,
a, d'autre part, annoncé mercredi le Pentagone.

Une mission d'experts militaires américains, qui examine
dans le Golfe et la corne de
l'Afrique les moyens d'obtenir
des facilités navales et aériennes
vient de se rendre à Mombasa

vient de se rendre à Mombasa (Kenya), Berbera (Somalie) et

## Les bonnes relations de l'Argentine avec l'Union soviétique inquiètent Washington

Une mission commerciale soviétique est arrivée le 29 janvier en Argentine pour régler les derniers détails d'un important achat de maïs et de blé, ont in-diqué, le mercredi 30, des sources informées à Buenos-Aires. La mission était prévue avant que Washington ne décide un embargo céréalier en représailles à l'intervention soviétique en Afghanistan. Cette mission suit de peu la visite à Buenos-Aires du général Andrew Goodpaster, envoyé spécial du président Carter. De l'avis des observateurs, cette mission a permis une légère améliora-tion des relations bilatérales, devenues difficiles après les prises de position de Washington sur la situation des droits de l'homme en Argen-tine. Le général Videla devait, ce jeudi 31, faire avec le ministre des affaires étrangères M. Carlos Pastor, le point des relations américano-argen-

L'embargo céréalier à l'encontre de l'Union soviétique décidé par le président Carter et les efforts américains pour y associer tous les autres pays producteurs re-mettent en lumière une situation qui préoccupe Washington depuis plusieurs années déjà : les excel-lentes realtions existant entre l'Argentine et Moscou. Ce n'est pas du coup d'Etat

militaire du 24 mars 1976 que datent les efforts de Buenos-Aires pour desserrer le tête-à-tête étouffant que, sous l'égide de la doctrine de Monroë et de ses successifs avatars. Washington entend imposer à ses voisins latins. Dès les années 40, le général Péron, précurseur en cela du non-alignement, s'était posé en champion de la résistance à l'hégémonie américaine. Les gouvernements péronistes, qui s'étaient, chaotiquement, succèdé à Buenos-Aires du 25 mai 1973 au 24 mars 1976, avaient mené une spectaculaire des deux pays sont celles de compagnons d'armes à compagnons 25 mai 1973 au 24 mars 1976, avaient mené une spectaculaire politique d's ouverture à l'Est ». Ses représentants ont multiplié, avec succès, les missions dans les pays du camp socialiste. Ils ont également conclu avec Cuba d'importants accords commerciaux qui, les premiers, ont tourné le biocus décidé par l'Organisation des pays américains à l'encontre de l'île Caraîbe.

que c'était jouer avec le feu que de lier fortement l'économie nationale avec celle de l'Union soriétique et de ses alliés socia-

Qui qu'il en soit, Moscou est aujourd'hul le premier client de Buenos-Aires, et Cuba le second. En 1979, l'Union soviétique a acheté 1 million de tonnes de céréales à l'Argentine, pour une valeur de 250 millions de dollars. En sens inverse Moscou équiners. En sens inverse, Moscon équipera en turbines l'un des plus grands barrages du sous-continent, cons-truit sur le fleuve Parana. C'est l'Union soviétique aussi qui étu-die les plans d'aménagement du Parana moves un des plus

américaine des bords de rio de la Plata y exclusit, d'autre part. toute éventualité de progression communiste substantielle dans les décennles à venir.

Nul n'a donc rien eu à sacrifier. Afin que Moscou n'ait pas à per-dre la face, les militaires argentins ont renoncé à interdire le petit P.C.A. — alors même qu'ils l'encontre de l'île Caraïbe.

Le régime du général Videla s'est, sur ce point, strictement conformé aux orientations des gouvernements antérieurs. Les admonestations du président Carter sur les violations des droits de l'homme perpétrées en Argentine, sans être déterminantes, ont sans doute eu pour effet d'affaitir la position des militaires qui, par anticommunisme, estimaient que c'était jouer avec le feu que attaques. Les Etats-Unis, si vili-pendés par la gauche argentine, demeuraient dans ces conditions, les seuls défenseurs des militants progressistes persécutés !

La nouvelle conjoncture internationale risque de modifier cet etat de chose. Inquiets, alors que montent les périls dans le monde, de voir l'Union soviétique poser un autre pied dans le sous-continent latino-américain les Etats-Unis paraissent envisager de mettre la sourdine sur la question des droits de l'homme, afin d'obtenir que l'Argentine « rentre dans le rang », en particulier sur la question de l'embargo céréalier. Tel était, apparemment, le sens de la récente mission du général die les plans d'aménagement du Parana moyen — un des plus gigantesques projets d'ouvrages d'art de la planète.

Plus gravement, aux yeux de Washington, les relations sont excellentes entre militaires soviétiques et argentins. Les missions se sont succèdés à Moscou et à Buenos-Aires. Des projets d'achat d'armes argentins à l'Union soviétique sont dans l'air. Selon le mot de l'amiral français Antoine San-

# Les autorités est-allemandes ajournent la rencontre entre MM. Schmidt et Honecker

Bonn. - La rencontre attendue sonn. — Le recontre attendue ce printemps entre le chanceller Schmidt et le numéro un est-alle-mand, M. Honecker, est ajournée. C'est la R.D.A. qui a jugé bon de renvoyer à plus tard la visite de renvoyer à plus tard la visite du chef du gouvernement de la République fédérale. Cette visite, il est vrai, n'est pas annulée de façon définitive. Les autorités de la R.D.A. entendent toutefois maintenir beaucoup de « souplesse » pour fixer la date de cette nouvelle conférence au sommet entre les deux Allemannes.

Aussi continue-t-on d'exprimer l'espoir à Bonn que la rencontre attendue aura encore lieu cette année. En fait, il serait très difficile pour M. Schmidt de se rendre dans l'autre Allemagne à une date très proche des élections générales, qui auront lieu dans la R.F.A. au début d'octobre-La déception à Bonn est donc beaucoup plus profonde qu'on ne veut le laisser paraître. Dans sa déclaration gouvernementale du 7 janvier devant le Bundestag, le chanceller réaffirmait que, en dépit des crises afghane et iranienne, il lui importait de maintenir le contact avec les dirigeants du bloc socialiste, afin de sauvegarder la détente en Europe. Depuis lors, les spécialistes à Bonn avaient même cru pouvoir enregistrer certains « signaux » de Berlin-Est laissant entendre que M. Honecker, lui aussi, serait favorable à la poursuite des contacts avec les responsables de la République fédérale.

Maintenant que la situation s'est décantée, il paraît clair que, dans l'immédiat du moins, Moscou — imposant sans doute sa voionté aux pays satellites — ne manifeste plus guère d'intérêt pour une poursuite des échanges politiques avec les pays occidentaux. Le coup ainsi porté à la diplomatie ouest-allemande est sérieux. Le gouvernement de Prague a déjà ajourné la visite que le ministre ouest-allemand des affaires étrangères, M. Genscher, devait faire en Tchécoslovaquie vers le milieu du mois prochain. Amparavant, Moscou svait jugé

De notre correspondant

inopportune la réunion de la nopportune la reunion de la commission économique germano-soviétique, qui aurait dû avoir lieu dans les premiers jours de janvier.

janvier.

Il est vrai que, du côté de la République fédérale, les ministres qui devaient se rendre à l'Estn'ont pas non plus fait preuve d'un enthousiasme excessif. Le comte Lambadorff, ministre de l'économie, a, certes, trouvé de bonnes raisons pour ajourner le voyage à Varsovie qu'il devait entreprendre ces jours-cl. Mais on soupçonne aussi qu'il ne souhaltait pas être le premier des hommes politiques de la République fédérale à se rendre à l'Est après l'invasion de l'Afghanistan.

Le cas du ministre du travail, Le cas du ministre du travail.

M. Ehrenberg, qui a renoncé à se rendre dans la capitale soviétique la semaine prochaine est moins clair. On suggère à Bonn qu'il s'agissait en fait de prévenir une annulation de cette visite par les entrettes de LTRES. autorités de l'U.R.S.S. autorités de l'URSS.

La question que tout le monde se pose ici est de savoir si le ministre hongrois des affaires étrangères, M. Puja, va arriver comme prévu à Bonn le 7 février. Rien n'indique le moindre chan-gement au programme convenu. Au surplus, on remarque que d'importantes personnalités hon-

groises ont pris des positions qui

ne paraissent pas tout à fait conformes à celles du Kremlin. M. Janos Berecz, responsable du parti pour les relations exté-rieures, et son adjoint, M. Gyula Horn, se sont signalés par leurs commentaires très modérés concarnant le président Carter.

Mais on se demande à Bonn
si, après le durcissement de Berlin-Est, les Hongrois pourront se
permettre de pratiquer longtemps
une diplomatie un peu plus souple que celle des autres pays de l'Est.

Aussi le signal le plus important est-E comme toujours attendu du Kremlin. Le chancelier Schmidt a clairement fait savoir qu'il est désireux de main-tenir son rendez-vous au printemps avec M. Brejnev. Jusqu'à présent toutefois, Moscou garde le silence quand il s'agit de fixer une date pour cette visite du chef du gouvernement de Bonn.

JEAN WETZ.

M. Brejneo n'assistera pas an VIII\* Congrès du parti ouvrier unifié polonais qui s'ouvrira le 11 février prochain, apprend-on de bonne source à Varsovia. Ses médecins lui auraient recom-recté de ne partire le dévis. mandé de ne pas faire le dépla-cement en Fologne en hiver. Cette défection a entraîné celle des chefs des P.C. des pays du pacte de Varsovie. — (A.F.P.)

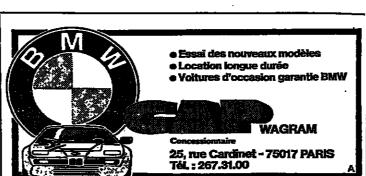

## A travers le monde

Grèce

• LE GOUVERNEMENT GREC a donné son accord de prin-cipe à l'installation à Athènes d'un bureau de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP.).

Cette décision a été annon-cée lundi soir 28 janvier, à l'issue de longs entretiens entre le ministre gret des affaires étrangères, M. Georges Rallis, et le chef du département politique de l'OLP. M. Farouk Kaddound, en visite officielle à Athènes depuis d'imparche soir ... (4 F P.) puis dimanche soir. - (A.F.P.)

#### Liban

 DES AFFRONTEMENTS ont DES AFFRONTEMENTS ont opposé, mercredi 30 janvier, dans la région de Jbell, à 40 kilomètres au nord de Beyrouth, les milictens des deux principaux partis chrétiens, les Kataeb (Phalange) et les PNI. (parti national libéral de M. Chamoun, les accrochages ont fait quatre morts et dix blessés, selon les Phalanges, et douze morts selon d'autres sources. — (Corresp.)

#### Union soviétique

M. VICTOR STOUKALINE été nommé vice-ministre des affaires étrangères de l'U.R.S.S. Haut fonctionnaire du parti, il a commencé sa carrière dans a commence sa carriete dans l'appareil des jeunesses communistes de Moscou où, en 1958, il était devenu secrétaire des komsomol de la capitale. Il y a actuellement sept vice-ministres des affaires étrangères. — (AFP.)





prendre quelque chose - dans ce

secteur pour tenter de faire oublier

la visite de M. Gromyko à Damas.

D'autre part, tout en évitant une

polémique publique avec la Syrie.

les Irakiens laissent entendre, en

privé, que les dirigeants pendus au

mois d'août demier avaient comploté

vue d'éliminer le président Saddam

Alger, Cela étant, l'Irak, tout comme

trilogue en soit alors le couronne-

accord de principe aux termes du-

quel l'Irak entend être un des

# FGHAN

dendre seu

declare Warner

10.00

. . . .

Alexander (Marie Marie M

 $\varphi^{1}(\tau_{\Phi}) = \overline{\tau} = \tau$ 

200 m

pentine

87 Jan 200 July 18

Washington

°# ~~ . ar ar said Ar said

\*\*\*

LA VISITE DE M. STIRN A BAGDAD

ET SES RÉPERCUSSIONS

#### Les dirigeants irakiens s'inquiètent du rôle des partis communistes dans le tiers-monde

Bagdad. -- M. Olivier Stirn devait regagner Paris ce jeudi 31 Janvier à l'issue d'une visite de travail de trois jours à Bagdad. Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères a effectué ce déplacement à la demande du président Giscard d'Estaing pour s'informer de la position de l'Irak sur une dizaine de problèmes mondiaux, allant de l'Afghanistan et de l'Iran à la sécurité dans le Golfe arabo-persique et du dialogue euroau « trilogue ». En outre, M. Stirn, qui a été reçu mercredi, jour de la fête de la naissance du Prophète, pendant près de trois heures par le président Saddam Hussein, a informé ce dernier que le chef de l'Etat, répondant à son invitation, se rendralt en visite officielle en Irak dans les prochains

L'Irak, que la France considère

comme un = pays authentiquement non aligné », s'inquiète de la situation en Iran et en Afghanistan sur un triple plan : international, régionai et bilatéral. Les dirigeants irakiens estiment que la malheureuse affaire des otages de Ténéran a donné l'occasion à l'U.R.S.S. d'intervenir en Afghanistan et que les Etats-Unis en profitent à leur tour pour faire passer au second plan le conflit israélo-arabe et rentorcer leur implantation dans la région. Les dirigeants irakiens craignent en particulier que cette dialectique dangereuse ne conduise = les deux Super-Grands à un nouveau Yaita eu terme duquel ils procéderalent à un redécoupage du monde ». C'est pourquoi ils souhaitent que la France et l'Europe s'efforcent d'éviter le retour de la guerre froide qui consacrerait la division du monde en deux blocs.

La crise entre le Baas et le parti communiste irakien, qui a éclaté il y a deux ans environ, lors de l'intensification de la pénétration soviétique en Afghanistan, a été accentuée par l'intervention militaire de Moscou que Bagdad condamne pour diverses raisons. L'Irak estima que l'Union soviétique, qui constituait un élèment d'équilibre face aux États-Unis dans le conflit avec Israél, a consile monde arabe.

En cutre, les trakiens s'inquiètent du rôle que les partis communistes pourraien! jouer désormais dans le tiers-mondo. - Jusqu'ici. disent-ils. nous pouvions les considérer comme des forces nationales loyales, Mais qui nous garantit désormais que le P.C. n'installera pas dans une portion

Au conseil régional d'Auvergne

#### SOCIALISTES ET MAJORITE S'ASSOCIENT POUR CONDAMNER L'INTERVENTION

Les dix-sept élus socialistes du conseil régional d'Auvergne se sont associés à trois reprises, mercredi 30 janvier, à leurs collègues de la majorité présiden-tielle pour adopter des vœux condamnant l'intervention milicondamnant l'intervention intrate de l'U.R.S. en Afghanistan et les sanctions prises par les autorités soviétiques à l'encontre d'Andrei Sakharov. Les sept conseillers régionaux communistes n'on t pas participé aux

Le conseil régional a notamment adresse un télégramme au président de la République. Il lui demande « d'intervenir d'une judemande a d'intervenir d'une fa-con pressante auprès de son nomalogue soviétique pour que l'Union soviétique cesse immé-dutement et sans condition son inadmissible intervention dans les affaires intéricures de l'Afghanis-tan et pour qu'elle garantisse à tous les citoyens qui vivent sur son territoire le plein exercice des droits de la démocratie ».

#### ANNULATION D'UNE TOURNÉE EN FRANCE DES CHŒURS DE L'ARMÉE SOVIÉTIQUE

Les Chœurs et Danses de l'armée sovietique, de Kiev, ont annule la tournée en France qu'ils deraient effectuer du 3 fevrier à la fin mars, a Indique lundi 28 jaurier l'organisateur de la tournée. Celle-ei est annulée e étant donné le contexte international s. Elle ne comportait

pas de représentation à Paris. La venue à Paris de la troupe lyrique du Bolchol de Moscou, prerue du 25 mars au 15 avril, reste en principe maintenne. Cependant, des discussions sont en cours entre les organisateurs et le ministère des affaires ctraugères sur l'opportunité de sa tenne. Une décision devrait eire prive dans les jours qui De notre envoyé spécial

de tel ou tel pays, voire à l'ambassade soviétique, un poste émetteur pour proclamer qu'il a pris le pouit faire appel à l'armée rouge ? Le P.C. alghan, qui n'a aucune base rèelle, ni dans l'armée ni dans le peuple, a tourni ainsi que le Kremlin aux Etats-Unis des Justifications pour d'éventuelles interventions dans le monde arabe et musulman.»

#### La sécurité dans le Golfe

Le plus grand souci de Bagdad est que la sécurité dans le Golfe soit assurée par les pays riverains sur une base paritaire pour éviter toute immixtion des grandes puissances. De même, les problèmes étant liés les uns aux autres, l'Irak souhalterait que la Somalie fasse appel à la solidarité des pays arabes voisins plutôt qu'à une aide américaine pour ne pas inciter les Soviétiques à s'implanter encore plus profondement à Aden.

Pour ce qui est de l'Iran, Bagdad s'inquiète de ce que des per-sonnalités se réclamant de l'imam Khomeiny adoptent des attitudes contradictoires à l'égard de l'Irak. L'élection de M. Bani Sadr à la présidence a été accueillie icl avec intérêt, voire avec sympathie. Mais certains ministres se demandent es'il ne sera pas un petit poisson nageant dans une mer infestée de

En attendant, les dirigeants ira-kiens n'oublient pas que l'accord frontalier irako-iranien de 1937 avait été dénoncé par Téhéran en 1969, un an après l'arrivée du Baas au pouvoir. Aussi, ils remettent à leur tour en question l'accord d'Alger de 1975, consacrant le passage de la frontière au milieu du chott El Arab et rendant plus difficile la navigation dans cette portion du fleuve qui relie Basrah au golfe Persique. Par ailleurs, sans revendiquer la province du Khouzistan (appelée autrefois Arabistan), où se trouve la rafimerie d'Abadan, ils rappellent nu'alla as les droits à l'autonomie doivent être

Toujours sur le plan régional, les dingeants irakiens estiment improbable une nauvelle initiative de Washington dans le conflit israéloarabo evant l'élection présidentielle americaine, mais ils se demandent si le Kremlin ne va pas « entre

#### Un projet de motion du congrès de la FEN

#### PLUS D'INGÉRENCES ÉTRANGÈRES... NI D'OCCUPATION SOVIÉTIQUE

Nous publions les princi-paux extraits du projet de motion - Afghanistan - qui sera proposé au congrès par le courant Unité et Action de la FÉN.

. (...) Alors que, depuis 1978, le peuple alghan s'était angagé dans un processus de transformations sociales, les ingérençes extérieures se sont multipliées, appuyant sur des bases créées au Pakistan. Le renforcement du dispositif militaire U.S. en Turquie et dans le galle Persique, le réarmement du Pakistan --- v compris nucléaire, — l'intervention des forces armées soviétiques en Afghanistan, ont manifestó une recrudescence de la tension internationale dans une région importante pour l'économie mondiale - et. d'autre part, proche des frontières de ru.R.S.S. - et une mise en cause de la détente, de la paix et de l'indépendance des

. Nous souhaitons que le peuple alghan puisse déterminer lui-même et librement ses objectils et les moyens de les atteindre, ce qui implique à la lois : l'arrêt des ingérences étrangères en Afghanistan, au Pakistan, dans l'ensemble du Moyen et du Proche-Orlent. comme de l'Asie contrale; le retrait des troupes soviétiques d'Alghanistan (...). Nous regrettons vivament la prise de posttion unilaterale de la FEN sur ces événements internationaux el sa volonté politicienne d'intervenir dans les problèmes trançais en se servant de la situation

#### LA CORVETTE « GEORGES-LEYGUES » REJOINT LA FLOTTE FRANÇAISE DANS L'OCÉAN INDIEN

La corvette Georges-Leugues, marine le plus perfectionné de la flotte française, appareillera dans quelques jours, de Toulon, pour rejoindre la force maritime française protégeant la route du pétrole dans l'ocean Indien. son intervention en Afghanistan. Ils s'interrogent aussi sur la portée de

Les milieux maritimes estiment qu'en envoyant ce bâtiment moderne, qui va relever l'escor-teur d'escadre Du-Chayla, la France a tenu à marquer l'im-portance qu'elle attache à sa présence maritime dans une zone de plus en plus sensible depuis les événements d'Iran et d'Afgha-

avec te chet de l'Etat syrien en nistan. La flotte française dans l'océan Indien, dont la mission consiste essentiellement à croiser dans les M. Stirn, qui a constaté une eaux du golfe Persique, du détroit d'Ormuz et du canal du Mozamgrande convergence - entre les analyses française et irakienne sur bique, est constituée de quatre avisos-escorteurs, un pétrolier-ravitailleur, un bâtiment-atelier, la situation internationale, a égaleravitailleur, un bâtiment-atelier, quatre patrouilleurs et un bâtiment de débarquement. Cette force permanente a été renforcée depuis cinq ans par la présence de deux bâtiments d'importance (c'est l'un d'eux que le Georges-Leygues va relever, et d'un ou deux avions de patrouille maritime, basés à Djibouti. Les porte-avions peuvent être associés à cette présence.

Déplacant 4 200 toppes à pleine ment noté qu'un rapprochement entre Bagdad et Alger s'est effectué parallèlement à celui entre Paris et l'Aigérie, estime que l'idée du = trilogue • relancée par la France risque d'étre prématurée. Les deux pays pensent en effet qu'il convient de revivifier ou de renforcer les dialogues euro-arabe, euro-africain et

arabo-africain, . de sorte que le charge, le Georges-Leygues, qui est entré en service actif à la fin de l'année dernière, est spécialisé Enfin, alors que le président dans la lutte anti-sous-marine et il embarque à cette fin, outre ses équipements électroniques de Giscard d'Estaing s'apprête à recevoir les ambassadeurs arabes en février pour les entretenir du projet ses equipements electroniques de détection et de destruction, deux hélicoptères Lynx. Il est aussi armé de missiles anti-navires Exocet et de missiles anti-aériens d'Institut du monde arabe, qui doit voir le jour prochainement, M. Saddam Hussein a donné à M. Stirn un Crotale.

membres fondateurs de cette orga-■ Le traité de commerce sinonisation destinée à mieux faire américain signé le 17 juillet 1979, assorti de la clause de la nation connaître, en France et en Europe, le monde arabe et la monde islala plus favorisée, prendra effet

DANS LA BANLIEUE OUVRIÈRE DE PARIS

## «Tout ça, c'est de la politique!»

Ben, vous savez, moi, la politique... • Grand, le teint rubicond, l'air d'un bon vivant, noire interlocuteur s'accoude au zinc du bureau de labac, piace Jules-Guesde, à Boulogne-Billancourt. A l'heure du changement d'équipes, en fin de matinée, les métallos de Renault viennent prendre un peu l'air du temps, entre compagnons d'atelier.

On bavarde de choses et d'autres. Mais si l'on interroge ces ouvriers sur les événements d'Alghanistan, les visages se terment : « Tout ça, c'est de la politique... » Un jeune homme hausse les épaules : « Et Giscard? Il n'a pas fait la même chose au Tchad ? . Brusquement la discussion s'amorce. - Au Tchad, dit un agent de maîtrise, c'était différent. » - « Comment ça, différent ? » — « Eh bien. oui I On défendait un gouvernement confre des rebelles ! . --■ Au nom de quoi? Au nom de l'Occident ? - - « Ben, au nom de la France, contre des rebelles... • Il insiste sur le mot rebelles =, // y tient. - - Et en Alghanistan, ce n'étaient pas des rebelles, sans doute ? » — « Qui. mais ceux-là, les Russes euxmēmas les avaient mis au pou-

La controverse s'anime. Cn s'oriente vers des explications tilandreuses. Et soudain, le mot est läché : « Evidemment, tol tu es à la C.G.T. » - « Quol, la

Ce que je pense de Kaboul ? C.G.T., qu'est-ce que tu lui veux, à la C.G.T. ? .

> Le barman détourne la conversation : « Qu'est-ce que je vous sers, messieurs? Encore un petit rouge ? - - Oui, pourquoi pas? D'ailleurs, dit le cégétiste, je pare la tournée. « Son voisin s'esclalle : « Toi, du

moment que c'est rouge, tu es

toujours d'accord i... »

Chez Lahcène, un petit bar de quartier de Gennevilliers se retrouvent des travailleurs français et immigrés des usines Chausson. On parle aussi de la situation au Proche-Orient : le pétrole, les affaires d'Iran et. bien sür. les Jeux olympiques - Moi, dit un Nord-Africain, je fais partie de l'équipe de football de Chausson. Le sport, c'est sacré, faut pas y mêler la politique I » Dans Fensemble, les consommateurs approuvent. Quelques ouvriers sont pourtant réticents. Il ne laut pas, disentils, que les Russes - mettent la main sur les Arabes ». Un retraité renchérit : - On ne peut tout de même pas laisser faire n'importe quoi. = - « Vous n'aimez sans doute pas les communistes ? », rélorque un client. - Moi ? s'écrie l'autre. l'ai été au P.C. pendant vingt ans. » · • Et vous l'avez quitté à cause de Kaboul ?... » - « Kaboul ? Qui est-ce, celui-là ? »

Les Français, c'est bien connu, ignorent la géographie. — J. B.

Congrès a approuvé ce traité et coutumée à leur rentrée parlemencette clause commerciale préférentielle. le 24 janvier. A la suite de l'intervention soviétique en vendredi 1<sup>er</sup> février, a déclaré
mercredi 30 janvier le porte-parole du département d'Etat. Le fait preuve d'une célérité inac-

taire de janvier pour accorder en quelques heures à la Chine la clause de la nation la plus favorisée que l'U.R.S.S. réclame en vain depuis plus de six ans. — (A.F.P.)

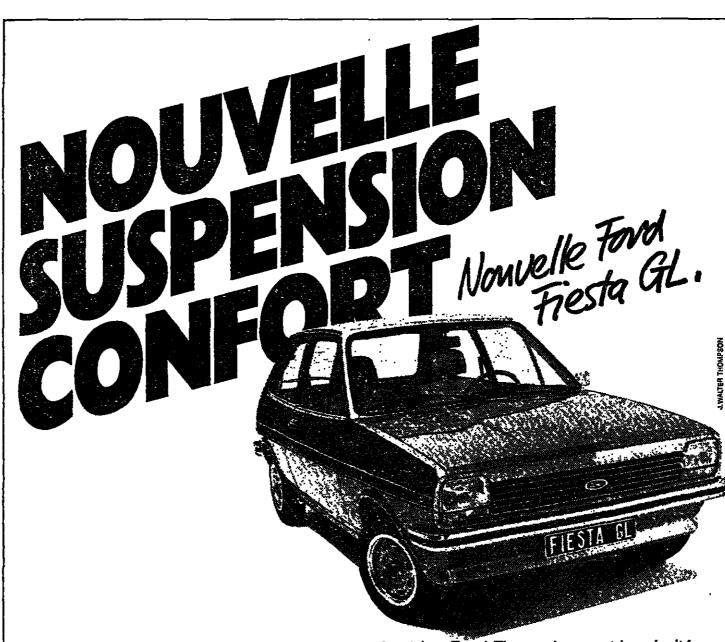

Année 80: nouvelle suspension confort ; les Ford Fiesta donnent la priorité au contort.

Année 80: la famille des Ford Fiesta s'agrandit avec la toute nouvelle GL. Vraie petite voiture confortable, la Ford Fiesta est:

- Economique: 5,6 litres d'ordinaire aux 100 km\*\*, révision tous les 20000 km seulement \* \* \* . - Sûre: traction avant, voie large, freins assistés. - Pratique: 3,56 m hors tout, 1205 dm³ de volume utile, hayon arrière.

\* Sur Soveple, L. GL, Ghiz. \*\*5,61 & 90 km %, 8,21 & 120 km %, 7,9 L en circuit urbain, consommations (L/100 km) normes UTAC moteur 5 CV bc.

FORD FIESTA 5,6,7 CV. LA CONCURRENTE. Aparte de 24.000F (c'es en man au 2º11 79).



Légendaire robustesse et séaurité.

## LA CRISE ET LES JEUX OLYMPIQUES

#### OUI AUX J.O., NON AUX SPARTAKIADES

## Le gouvernement français adopte une position attentiste

Le communiqué diffusé mercredi 30 janvier à l'issue du conseil des ilstres n'aborde pas le problème des Jeux olympiques. Pourtant, les propositions du président Carter ont fait l'objet d'une longue conversation. M. René Monory, ministre de l'économie, avec quelques-uns de ses collègues, se serait déclaré en faveur d'un transfert ou d'un ajournement des Jeux de Moscou. Toutefols, la position officialle du gouvernement est restée celle exprimée iors du précédent conseil des ministres : « la remise en ceuse des Jeux ne constitue pas le moyen approprié = pour répliquer à l'intervention militaire soviétique en Aigha-

changer de position toutes les semaines », a commenté, pour sa part, M. Jean-Pierre Soisson, ministre de la leunasse, des scorts et des loisirs. de retour de Cotonou (Bénin) où les ministres des sports des pays francophones avaient adopte une résolution favorable à la partici-

L'opinion prévaut à l'Elysée comme au Qual d'Orsay que la France doit éviler de se singulariser dans cette

affaire (le Monde du 23 lanvier). Aussi, mercredi soir, après le conseil M. Soisson a-t-il fait, au téléphone la tournée des rédactions parisiennes pour préciser la position du douvemement qui, en substance, 60 résume en trois poir

- il appartient au Comité national olympique et sportif français (C.N.O.S.F.) de se prononcer sur la participation aux Jeux de Moscou, étent entendu qu'individuellement les athlètes restent libres de leur choix et de faire jouer la « clause de conscience = :

- Il faut attendre de connaître la décision du Comité international olympique (C.I.O.), qui se réunira à Lake-Piacid (Etat de New-York) du 7 au 12 février et débattra notamment des propositions du Comité olympique américain (USOC) de transfert ou d'ajournement des Jeux (le Monde du 29 janvier) :

- Il appartient à la France, patrie de Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux, de défendre la tradition olympique, autrement dit il sera acceptable de participer à des Jeux olympiques mais pas à de simples Spartaklades out réuniralent seulement les pays de l'Est.

En bref, M. Soisson estime que « l'impulsivité n'est pas la réponse ». En déoit des soilicitations en faveur du boycottage, le gouvernement, faute de stratégie précise, a choisi pour tactique d'attendre et de voir que décidera le sportif dont une crise de conscience n'est pas à exclure compte lenu du nombre de plus en plus grand de comités olympiques nationaux qui se sont railiés au boycottage. Toutefols, M. Soisson regrette la multiplication des prises de position qui contribuent à brouiller la situation, C'est dire que les déclarations publiques de personnalités appar-tenant à la majorité, comme Mme Simone Veil, n'ont pas été appréciees par le ministre parce qu'elles ont troublé l'opinion.

#### Hésitations

Comme cela avait été le cas à propos de l'avortement, le débat sur un éventuel boycottage suscite en effet des réactions contradictoires, souvent passionnées, au sein de nent tous les partis et organisations syndicales. Seul le parti communiste, qui a réagi avec vigueur contre toute idés de boycottage, ne semble pas atteint par le doute qui s'exprime ouvertement dans les au-

Les déclarations faites à Washington par la présidente de l'Assemblée parlementaire européenne relèd' = une certaine irresponsabilité », seion M. Bemard Pons, secrétaire général du R.P.R. M. Claude Estier, député socialiste au Parlement européen, considère pour sa part que « cela ne peut provoquer que plus de confusion dans le fonctionnement déjà difficile de l'Assemblée de Strasbourg -. C'est pourtant au parti socialiste que le débat sur le boycottage est le plus révélateur du malaise et des hésitations. M. François Mitterrand s'en tient à la position en faveur des Jeux de Moscou, adoptée par le bureau exécutif de son parti, le 12 décembre, avant l'intervention soviétique en Afghanistan (le 27 décembre). En revanche, M. Michel Rocard (voir ci-contre) a lancé un appel à un débat pour prendre en mpte la situation réelle des problèmes olympiques et a estimé qu'il est urgent d'adopter « des positions

Au R.P.R., les responsables sont opposés au boycottage, tandis qu' à titre personnel » M. Pierre Mazeaud v est favorable. Les radicaux et le C.D.S. sont également hostiles à une présence française à Moscou. Tandis que le P.R., qui

CONCENTRE TO CONCENTRE TO

nettes =.

Jeux », paraît troublé depuis les déclarations de Mme Veil. Les syndicats n'ont pas de les côté pris de position commune. La C.G.T. s'est élevée contre « la campagne démentielle orchestrée pou le boycottage des Jeux olympique de Moscou ». La C.F.D.T. « est es réflexion sur ce problème ». Toutefols, M. Edmond Maire, secrétaire général, a rappelé que la cen-trale cédétiste avait pensé que la présence de journalistes en Argentine, lors de la Coupe du monde de football, avait pu alder à aller dans le sens des droits de l'homme M. André Henry, secrétaire général de la FEN, a estimé pour sa part que, donner son avia il nous dirait d'u

Dans is mouvement sportif lui même, qui paraissait faire bloc en faveur des Jeux de Moscou M. Claude Collard, président du C.N.O.S.F., a paru faire un pas en arrière en déclarant mercredi qu'il comprendrait - qu'à titre individue des athlètes ne veuillent pas participer aux Jeux de Moscou compt tenu de l'évolution de la situation politique ». En fait, il voulait simple ment rappeler qu'un athlète est libre d'accepter ou de refuser sa sélection, pour lui l'essentiel étant de sauver les Jeux.

C'est dans ce sens qu'il a renouvelé ses propositions pour la création d'une implantation permanente sur un site iouissant de l'extra-territorialité (le Monde du 23 janvier). En outre, il a précisé que, si le principe de la participation avait été accepté le 22 janvier par le C.N.O.S.F., en revanche la réponse à l'invitation n'avait pas encore été envoyée, car plusieurs problèmes matériels (délégation, accompagnateurs billetterie) n'avalent pas été réglés avec le Comité d'organisation sovié-

 M. André Lajoinie. viceprésident du groupe communiste de l'Assemblée nationale, a exprimé, mercredi 30 janvier, son eindignation après les propos tenus par Mme Simone Vell en faveur du boycottage des Jeux olympiques. Il a notamment declaré : « Cette attitude est d'autant plus scandaleuse que Mme Veil est française et présidente de l'Assemblée européenne. Sa déclaration, faite à l'étranger, tend à laisser crotre fopinion a évolué, et nous pouvons qu'il s'agit de l'opinion officielle de cette Assemblée, » M. Lajoinie a demande au premier ministre « d'exprimer publiquement la ré-probation du gouvernement ».

#### Japon

#### La coopération militaire avec Séoul va se développer

De notre correspondant

Tokyo. — Le Japon et la Corée du Sud vont développer leur coopération militaire en échangeant du personnel et en e'accordant réciproquement un droit d'escale de ravitaillement pour leur marine. Ces mesures, qui entreront en vigueur au cours de l'exercice fiscai 1980 apprend-on de source officielle, ont été décidées en juillet lors de la visite à Sécul de M. Yamashite alors directeur de l'Agence de défense (il s'agissalt de la première visite en Corée d'une personnalité qui a une fonction équivalente à celle de minietre des armées (le Monde du 25 julilet).

Par le passé, des contacts plus ou moins étroits, en particulier dans le domaine des renseignements, mais auxqueis on donnait peu de publicité, existalent entre les deux pays liés aux Etats-Unis par un traité 28 lanvier le Nihon Keizai (journa) économique laponais), le type de relations qu'entretiennent Sécul Tokyo dans le domaine militaire semble devoir évoluer : jusqu'à présent en effet les Etats-Unis alliés. Tout en restant dans le cadre de l'alliance américaine, et avec d'akleurs le plein accord Washington, Japonais et Coréens e'orientent vraisemblablement vera une certaine coopération en matière de défense.

Avec prudence, le Japon paraît se degager peu à peu de ses 'nhibitions militaires : la participation ce printemps des forces d'auto-défense aux manœuvres des alliés de Washington dans le Pacifique (RIMPAC), les exercices de grande ampleur effectués par les troupes américalnes à Okinawa l'été demier avec certains officiers japonals comme observateurs -, la coopération qui s'annonce avec la Corée du Sud : autant de développements qui, bien que leur but immédiat soit, comme on l'affirme à l'Agence de défense, un meilleur fonctionnement de l'alliance mopo-américaine, n'en témoionent pas moins de l'évolution du Japon dans le domaine militaire. La manifestation la plus évidente de ce changement dans l'état d'esprit des Japonais est la modération de la réaction de l'opinion ou des partis à l'annonce de mesures qui, prises il y a quelques années, auraient soulevé un tollé .- incontestablement sans doute mieux que par le passé opérer les aménagements nécessalres à une meilleure défense de l'archipei », nous dit-on à l'Agence

de défense. De leur côté les milieux d'effalres présentent beaucoup plus ouvertement leur point de vue. C'est sinsi que le Keidanran (organisation du patronat) vient d'annoncer qu'il

souhaitait une évolution dans la répartition des depenses militaires (celles-ci n'excèdent pas 1 % du P.N.B.). Jusqu'à présent, la majeure partie des ressources sont affectées aux décenses du personnel. M. Kono. président de la commission des industries fabriquant des armements au Keldanren et président de Mitsubishi Heavy industries, a de-mandé que pour 30 %. Les dépenses scient consacrées à l'achat des équipements et des armements (contre 24 % actuellement). A l'Agence de défense, on fait valoir que le Japon est pour l'instant derrière les autres pays occidentaux, qui consacrent près de 40 % de

#### Le marché intérieur de l'armement

leur budget militaire à l'achat des

Selon Akahata, organe du P.C. lancés dans la production d'armes nouvelles qu'ils tiennent à écouler sur le marché laponais - le seul qui soit à leur portée puisque jusqu'à présent le Japon s'est Interdit d'exporter des armements.

L'intervention soviétique en Afghanistan, qui a provoqué une hausse des actions des industries d'armements à Wali Street, a eu la même conséquence au Japon. Bien que la fabrication d'armes ne représente que 8 % du chiffre d'affaires de Mitsubishi Heavy Industries, on s'attend apparemment à un développement de ces activités à long

Les évolutions qui se dessinant tant en ce qui concerne les activités des forces d'auto-défense que la fabrication des armes et la part des dépenses militaires consacrée à laurs achata ne doivent pas conduire à des extrapolations sur le complexe militaro-industriel japonais renaissant. Avec un budget militaire qui, même s'il dépasse un loui 1 % du P.N.B., demourera en valeur relative faible par rapport aux autres dépenses de l'Etat, le Japon n'est pas en train de « réarmer ». - Armé -, d'ailleurs, il l'est déjà : ses forces militaires sont au septième rang dans le monde pour leurs équipements. Ce qui est en train de s'opérer, c'est une amélioration en qualité du potentiel délensif nippon et un approfondissement de la cooravec les Etats-Unis, et, par la suite, vraisemblablement, avec les autres pays de la région. Une évolution dont l'Initiative paraît venir surtout de Washington, qui demande d'une manière de plus en plus pressante aux Japonals d'accroître leur effort militeire.

PHILIPPE PONS.

#### LE P.S. RÉAFFIRME SON HOSTILITÉ AU BOYCOTTAGE

#### M. Rocard dresse un « constat de décès » des J.O.

Le bureau exécutif du P.S. a réaffirmé, mercredi soir 30 janvier, son opposition au boycottage des Jeux olympiques de Moscou. La résolution proposée par M. Lionel Jospin, membre du secrétariat national chargé des relations internationales, qui justilie cette décision par la volonté des socialistes de refuser l'engrenage d'un retour à la guerre froide -, a été adoptée par les représentants de la majorité du parti (15 voix), les amis de M. Michel Rocard votant contre (6 voix), ceux de M. Pierre Mauroy (3 voix) s'abstenant.

Michel Rocard avait auparavant présenté un texte (repoussé par 18 voix contre 6) faisant le « constat de décès » des Jeux olympiques et demandant « une nouvelle définition de la compétition olympique préservant l'idéal olympique ».

terrand notamment lors de l'émission d'Antenne 2 « Cartes sur table » (le Monde du 16 janvier) praissait ne devoir soulever au-cune difficulté.

Puis M. Michel Rocard prit l'initiative, lundi 28 janvier, au micro d'Europe 1, de demander un débat sur cette question. Mardi, M. Arthur Notebart, dé-puté du Nord et maire de Lomme, et son suppléant, M. Yves Durand secrétaire national adjoint, franchirent un pas de plus dans la contestation en prenant position en faveur du boycottage. Le débat souhité par M. Rocard a donc eu lieu mercredi soir, lors de la réunion hebdomadaire du bureau

1 1

exécutif. L'objectif de la direction était dans un premier temps d'obtenir des responsables du parti une confirmation de la position prise par M. François Mitterrand. Aussi le premier secrétaire du P.S. a-t-il lui-même plaidé contre la thèse du boycottage, en falsant ressortir l' « hypocriste » qui consiste à poursulvre les échanges avec I'U.R.S.S. tandis que les spor-tifs sont utilisés à des fins politiques. Il a également marqué qu'il faut éviter d'entrer dans le camp de ceux qui poussent au boycottage au risque de s'engager dans un engrenage conduisant à un retour à la guerre froide.

C'est précisément pour éviter de se situer « dans l'un ou l'autre des deux camps qui cherchent à se partager la planète » que M. Rocard a soutenu l'idée que la question du boycottage est désor-mais dépassée. Le député des Yvelines a donc proposé, une fois dressé le « constat de décès » des

L'hostilité des socialistes au Jeux olympiques, de redéfinir boycottage des Jeux de Moscou, cette compétition. Il s'est pro-exprimée par M. François Mit-noncé en faveur de l'organisation des Jeux, à l'avenir, en un lieu qui serait toujours le même et a

qui serait toujours le même et a paru souhaiter que la France propose sa candidature. Dans cette discussion, longue et e sérieuse » selon les participants, les amis de M. Pierre Mauroy ont tenté de trouver une «syn-thèse». Hostilles au texte de M. Rocard,

pas compte des révolutions adop-tées précédemment par le P.S. sur ce sujet, ils ont proposé d'amender la proposition de M. Jospin pour y inclure l'idée de la «disparition» des Jenx olympiques. M. Mitterrand ayant préféré le mot «altération», les amis du maire de Lille se sont abstenus.

Les convergences existent cependant entre les analyses de MM. Mitterrand et Rocard puisque leur résolution finale se pro-nonce en faveur de l'examen de nonce en faveur de l'examen de propositions allant dans le sens e d'un retour à une fête universelle et fratenelle... que ce soit par la suppression des hymnes et des drapeaux ou par la création d'une enclave olympique ».

Un texte de compromis aurait donc pu être élaboré si, à la direction de bien marquer que M. Rocard est minoritaire, n'avait pas répondu l'égal souel de ce dernier de prendre date sur cette question. Il reste que le débat n'est pas clos. La direction, qui souhaitait en prenant position sur le boycottage, montrer la volonté du P.S. de maintenir les voies de la détente qui subsistent. lonte du P.S. de maintenir les voies de la détente qui subsistent, il pourra sans doute conserver sa position s'il apparaît que les Jeux olympiques deviennent de simples

#### LE PARTI RADICAL: la participation serait une complaisance à l'égard de l'UR.S.S.

Le bureau du parti radical, reuni mercredi 30 janvier, a publié une déclaration dans laquelle il se prononce contre la participation aux Jeux olympi-ques. Les dirigeants radicaux affirment: « La détérioration de la situation internationale et les insultes quotidiennes aux droits de l'homme rendent dérisoire ae l'nomme rendent aerisoire l'apolitisme que l'on voudrait conserver à la tenue des prochains Jeur olympiques. Dans ces condi-tions, la participation officielle de la France à ces Jeux ne signine la France a ces Jeux le signifierait plus rien d'autre qu'une
complaisance à l'égard du pays
hôte, l'U.R.S.S. C'est pourquoi le
parti radical socialiste se prononce pour le boycotlage des Jeux
olympiques. »
Le bureau ajoute : « Pour éviter à l'anente l'exploitation poli-

ter, à l'avenir, l'exploitation poli-tique de leur localisation, il conviendra d'étudier les moyens de tenir les Jeux olympiques dans des lieux choisis une fois pour toutes et dotés d'un statut international >

● Les comités olympiques danols, néo-zélandais, néerlandais et
islandais ont fait savoir ou
confirmé, mercredl, qu'ils
n'avaient pas l'intention de boycotter les Jeux de Moscou. Le comité australien se conformera
à la position de son gouvernemnet. Le vice-président du comité
olympique chinois, M. Li Meng
Hua, a confirmé à Lake-Flacid,
où il est arrivé mercredi, que son
pays soutenait la position américaine pour le boycottage des Jeux
de Moscou. Il se confirme, d'autre
part, bien que la nouvelle ne soit
pas officielle, que le président
Carter ne se rendra pas à LakePlacid pour l'ouverture des Jeux
d'hiver le 13 février.

#### (DESSIN DE PLANTUS L'« ÉPIQUE »

Le comité pour l'organisation du boycottage des Jeux olympiques de Moscou (COBOM) a diffusé, como cela avait été lait pour la Coupe du monde de football en Argentine, un supplément inspiré par plusieurs publications gauchistes, l'Epique, pastiche du quotidien sportif l'Equipe.

L'essentiel du numero de huit pages est consacré à une satire du grand guignol olympique (- Moscou : Jeux asilaires : Lake-Placid : Jeux pénitentiaires ») et propose la signature d'un « appel au boycottage ». Des articles sont également consacrés à la situation politique et sociale en U.R.S.S. aux conditions de préparation des Jeux à Moscou et un rappel des conditions des Jeux de Bertin en 1936. Le l'hypocrisie du gouvernement sovié tique qui prétend respecter les ac-Cords d'Helsinki alors qu'il persécute systématiquement les militants qui luttent pour les droits de l'homme et les libertés démocratiques =.

Dans l'Equipe, mardl 29 jan-vier, Edouard Seldler écrit, pour sa part : - Le monde sportif n'a par la torce, s'il en avait le désir d'empêcher que ses menllestations les plus spectaculaires soient ainsi colonisées et exploitées. Mais qu'eu moins, voulant détendre des causes humanitaires, on n'oublie pas non plus tout ce que le sport apporte à l'humanité. »

● L'Organisation communiste de France marxiste-léniniste (O.C.F.M.L., maoîste) appelle au boycottage des Jeux olympiques. Elle déclare : « Le mouvement ouvrier ne doit pas laisser aux Américains et aux pays occiden-taux le soin de contrer le socia-lisme totalitaire.



PAS DE MECANISME MEUBLE D'ANGLE BREVETE Yvette RONCEY Tél.: 288-06-70 CHRZ

PARIS (16\*). Vachet, 15, rus Bois-le-Vent, - 288-72-65. YVELINES - Nicole Marin Parc de Rocquencourt. Parc de 954-38-45.

PAS-DE-CALAIS - J.-C. Bon-lengue, 474, av. Prançois-Iª. Hardelot. - (21) 32-73-19. - REALISE AVEC LES LITERIES



#### JOURNÉES D'INFORMATION **ECOLE CENTRALE**

26 FÉVRIER (

Savoir choisir et utiliser les langages modernes de programmation (APL, PL/I, BASIC, PASCAL, ADA) Maîtriser les différents matériels

27 FÉVRIER 1980 de la micro-informatique

Inscription: 440 F par jour Téléphoner à Mme LANCELIN : 661.33.10 - poste 121 🖼

#### Le bureau exécutif : éviter le retour à la guerre froide

Le bureau exécutif du P.S. a adopte une resolution confirmant adopte une resolution confirmant son hostilité au boycottage, dans laquelle il refuse notamment « l'engrenage d'un retour à la guerre froide » et marque sa « vo-lonté de préserver toutes les pos-sibilités de contact entre les neunles ».

peuples ».

Le bureau exécutif remarque que « les décisions prises par le gouvernement soviétique d'envahir
militairement l'Afghanistan et d'arrêté André Sakharov ont
compromis la tenue des Jeuz ».

B Monte que « ce gouvernent compromis la tenue des Jeux n. Il ajoute que « ce gouvernement les compromettrait encore plus en poursuivant dans cette voie ». Le texte qui a été adopté souligne que les socialistes « n'acceptent pas l'hypocrisie selon laquelle les hommes d'ajjaires de l'Ouest et de l'Est pourraient poursuivre de fructueux échanges, cependant que les sportifs seraient de simples fouets entre les mains des ples jouets entre les mains des

Le P.S. souhaite que les Jeux de Moscou « ne soient pas une confrontation de nationalismes par l'intermédiaire d'athlètes » et se déclare « prêt à examiner les propositions allant dans ce sens, que ce soit la suppression des hymnes et des drapeaux ou la création d'une enclave olympique au choix du comité international

au choix du comité international olympique ».

Auparavant, M. Michel Rocard avait soumis au bureau exécutif un autre texte dans lequel on lit notamment : « Il ne s'agit plus aujourd'hui de savoir si l'on est pour ou contre le boycottage des Jeux de Moscou. C'est une question dépassée par l'évolution des évenements et de la prise de conscience universelle. Continuer à poser le problème en termes de participation ou non participation reviendrait à vouloir à toute force

a poser le probleme en termes de participation ou non participation reviendrait à vouloir à toute force se situer dans l'un ou l'autre des deux camps qui cherchent à se partager la planète. Il faut aujourd'hui constater le décès des Jeux olympiques tels que nous les avons vus se dégrader dès 1936, marqués par la propagande nationaliste, par l'affairisme, par la dénaturation de l'acte sportif au travers d'excès inhumains v. Ce texte prècise également qu'il est de la responsabilité des socialistes de proposer « une nouvelle définition de la compétition olympique ». I' conclat : « Cette crise est l'occasion d'el/ectuer un choir courageux, celui du pays qui accueillera tous les quaire ans la flamme olympique (...). Ce seratt l'honneur de la France de faire des propositions dans ce sens ».



#### Vietnam

## Une campagne de purification du P.C.

(Suite de la première page.)

ATTC WOOD VE TO

Le month again

: 111 E

g acces

The State of

MM. Nguyen Duy Trinh et Le MM. Nguyen Duy Trinh et Le Thanh Nghi ont respectivement soixante-dix et soixante-neuf ans, et MM. Nguyen Co Thach et Nguyen Lam en ont cinquante-sept et cinquante-huit. C'est un age encore « tendre » pour un dirigeant vietnamien, si l'on sait que la moyenne d'âge des membres du bureau politique dépasse soixantebureau politique dépasse soixante-

Dans un régime où les limogeages au sommet sont exceptionnels, et où les dirigeants gardent
longtemps le urs fonctions —
ministre de la défense pour la
première fois en 1946, le général
Giap a conservé ce portefeuille
sans interruption de 1954 à aujourd'hui — ces changements font
figure de bouleversement. Ils
laissent présager une mutation
de l'appareil politique, déjà annoncée au moment du IV congrès
du parti, en décembre 1976, et qui
s'amplifiera avec le Ve congrès.
Ce dernier pourrait avoir lieu geages au sommet sont exception-

Ce dernier pourrait avoir lieu cette année après l'adoption de la Constitution et les élections qui devraient suivre. Elles ont été repoussées le 19 décembre par l'Assemblée à une « date appropriée » Le remaniement interprice ». Le remaniement inter-vient enfin à la veille de la célébration du cinquantenaire du parti — fondé le 3 février 1930 — et qui est l'occasion, pour les dirigeants de Hanoï, d'organiser un vaste mouvement de « purification » et de reprise en main du P.C.V. à travers de nombreuses purges et de nouveaux recrute-ments.

#### Lutter confre le maoisme

Le P.C.V. comptait un million cinq cent cinquante-trois mille membres lors du IV congrès (selon le rapport de M. Le Duc Tho), mais, en décembre dernier, d'après le Nhan Dan, un peu plus d'un million seulement. Comme les recrutements ont été nom-breux, en particulier dans les forces armées — 90 % des jeunes qui sont entrès au parti de Jan-vier à juin 1969 étaient des soldats — on peut mesurer l'ampleur du « nettoyage » entrepris. Le cas de chaque militant et cadre doit être examiné par les

masses ». Le P.C.V. avait été, depuis 1976, profondément secoué. Lors du IV congrès, fut décidé le limogeage des « pro-chinois », dont un membre du bureau politique, M. Hoang Van Hoan, et trois membres du comité central, les genéraux Chu Van Tan et ang Ba, et le vice-ministre Ly Ban. L'an dernier, M. Hoan s'est enful à Pékin et les trois autres personnalités limogées ont été placées en résidence surveillée. Le parti a décide de lutter contre les ravages du « maoisme »,

# **AMÉRIQUES**

#### Cuba

LES PAYS ANDINS SOUTRENNENT LE VENEZUELA DAMS SA CONTROVERSE AVEC LA HAVANE SUR LE DROIT D'ASHLE

Les pays du pacte andin font bloc derrière le Venezuela dans la controverse qui oppose Caracas au gouvernement cubain au sujet des conditions d'octroi du droit d'asile dans les ambassades. L'Equateur, la Colombie et la Bolivie ont exprime le mercredi 30 janvier leur soutien auprès de M. José Alberto Zambrano, mi-nistre vénézuellen des affaires nistre tenezuenen des antanes etrangères. Quant au Pèrou, dont l'ambassade à La Havane — à l'instar de celle du Venezuela — abrite des réfugies cubains, il calque son attitude sur celle de

Caracas.
Confirmation de la sériense tension existant entre Cuba et le Venezuela : l'ambassadeur de La Havane à Caracas, M. Norberto Hernandez Curbelo, a été rappelé par son gouvernement. Le différend entre le Venezuele et La Havane est ne de la dé-

et La Havane est nê de la dé-cision des autorités de l'île ca-raîbe de ne laisser sortir du pays que des réfugiés strictement po-litiques. Pour elles, les personnes qui se sont réfugiées récemment a l'ambasade de Caracas sont des a délinquants de droit com-mun ». Le Venezuela estime pour sa part que seul le pays soilleiré peut juger de l'octroi du droit d'asile. — (A.F.P.)

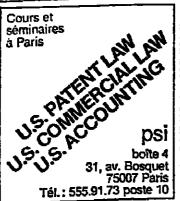

comme l'a annoncé le 19 décembre l'Agence vietnamienne d'informations : « Récemment, le parti a entrepris une campagne d'éducation de ses membres, pour les aider à faire la distinction entre le vrai et le faux marxisme, et à critiquer et à surmonter l'influence venimeuse du maoisme, » Les militaires jouent un rôle accru dans tous les secteurs. Coostituant la force la mieux organisée, s'étant vu affecter les meilleurs éléments pendant la guerre, chargée d'assurer la sécurité nationale — tâche primordiale actuellement, — fière de ses « victoires » contre les Etats-Unis, le Cambodge et la Chine, alors que les civils ne parviennent pas à résoudre les problèmes qui les assaillent, l'armée fournit déjà près du tiers des effectifs du comité central. Le V° congrès devrait voir cette tendance se renforcer, surtout si le général Giap prend la tête du gouvernement. comme l'a annoncé le 19 décembre

La reprise en main est d'autre part motivée par l'ampleur des « manifestations de négativisme » dénoncées à l'occasion d'une denoncées à l'occasion d'une corférence spéciale du parti il y a deux mois. Selon le rapport publié à cette occasion, une campagne sera lancée à tous les niveaux pour « prépenir et éliminer graduellement ces manifestations »: « Il faut surmonter à test min des restieurs et elles que tout prix des pratiques telles que le vol, la corruption et l'oppression des masses, particulièrement dans les secteurs des communicadans les secteurs des communica-tions, du commerce, de la col-lecte des céréales, des journitures de matériel, de la gestion des terres, de l'enregistrement de la population et de la sélection des étudiants dans certains établis-sements. » Ce texte cite à ce propos deux résolutions du comité central, et donne en exemple des efforts entrepris dans un district efforts entrepris dans un district de Haiphong et dans le « groupe 203 » des transports fluviaux.

Malversations et mauvaise gestion sont d'autant plus malve-nues qu'il faut à nouveau faire face à de graves calamités natu-relles, que l'aide occidentale se raréfie et que la guerre mobilise les ressources vives de la nation. Selon le rapport de M. Le Thanh Nghi au Parlement, « les résul-tats et les succès obtenus en 1979 sont toutefois inférieurs aux pré-

Le général Vo Nguyen Giap est

ne en 1911 ou 1912 ou Centre-Vietnam membre du P.C. indo-chinois en 1933, diplomé de l'uni-

versité de Hanoï en 1937. Pendant

l'occupation japonaise, il organise

la résistance et devient, en août 1945, ministre de l'intérieur du gouvernement provisoire présidé par Ro Chi Minh. Général et

pur no chi mini. General e commandant en chef de l'armée populaire, ministre de la défense (1946-1947), il dérige la lutte contre le corps expéditionnaire français. En 1954, il décient vice-premier ministre et ministre de la défense nationale et commandant en chef

nationale, et commandant en chef

nationale, el communant en energiale l'armée, postes qu'il a détenus depuis lors. Il est aussi membre du bureau politique du P.C.V. et du Conseil national de la défense,

et responsable des problèmes de recherche scientifique et techni-que, sur lesquels il a présenté un

rapport au quatrième congrès du parti (1976).

M. Nguyen Day Trinh

M. Nguyen Duy Trinh est në en 1910 au Centre-Vietnam, mem-

baisse. Ainsi, la production allmentaire n'a augmenté que de
8 % par rapport à 1978, année
catastrophique. La récolte de riz
avait été inférieure de 3 à 4 millions de tonnes aux prévisions.
M. Le Thanh Nghi espérait que
cette année la production alimentaire serait de 15 millions de
tonnes, au lieu des 21 millions de
tonnes initialement prévues dans
le rapport présenté devant le
IV° congrès par le secrétaire général du P.C., M. Le
Duan. L'industrie est aussi en
crise. La progression annoncée
pour 1980 est modeste : 4,7 %.

#### La collectivisation au Sud

Parallèlement, la poursuite de Parallèlement, la poursuite de la collectivisation au Sud pose des problèmes et rencontre des résistances. Si elle est « pratiquement » réalisée au Centre, elle ne touche encore que 31 % des familles dans le delta du Mékong, reconnait M. Le Thanh Nobi. Dans em éditoriel du Nghi. Dans son éditorial du 10 décembre, le Nhan Dan avait admis l'existence de « nombreuses difficultés, en particulier dans le delta, où les paysans moyens sont en majorité ». « Défauts de ges-tion », « maunaise distribution », « coopérativisation hâtive et for-cée », mais aussi opposition de « certains camarades qui, ar-guant de la spécificité des paysans du delta, affirment que l'agri-culture peut toujours progresser en conservant la propriété pri-vée » en sont la cause. A cela s'ajoute le fait que, selon le pré-sident du comité populaire de Ho-Chi-Minh-Ville. M. Mai Chi Tho, de nombreuses personnes envoyées depuis 1975 dans les « nouvelles zones économiques » sont rentrées chez elles car le matériel de première nécessité promis ne leur a pas été fourni. Près de cinq ans après 'a vic-toire d'avril 1975 et la réunifica-tion du pays, les difficultés continuent de s'amonceler au Vietnam fugitifs recommencent, en petit nombre certes, à prendre la mer vers la Malaisie et la Thallande.

PATRICE DE BEER.

Responsable de la resistance, dans le Centre, jusqu'en 1954, vice-mi-nistre en 1954, il devient en 1958.

membre du bureau politique du parti et president du Comité d'Etat au Plan avec le rang de

nice-premier ministre, poste qu'il cède en 1965, à M. Le Thann Nghi, pour prendre le portefaulle des affaires étrangères, qu'il a conservé jusqu'en jantier 1980.

M. Le Thanh Nghi M. Le Thann Nghi, ne au Nord en 1910, a longtemps eté un tech-

nicien de l'economie, ministre de l'industrie en 1955, directeur du

Bureau des affaires économiques et financières (1957), membre du bureau politique (1958), il decient

ensuite, vice-premier ministre et il est charge de l'industrie. Res-ponsable de, l'économie, il visite les autres pays socialistes pour obtenir de l'aide. En 1974, il est

nomme président du Comité d'Etat au Plan à la place de M. Nguyen Lam, qui vient d'être choisi pour lui succèder.

MM. Van Tien Dung, Nguyen Co Thach et Nguyen Lam auront fort

#### ÉTRANGERS

devises, les autorités chinoises ont institué, à l'image de l'U.R.S.S., des e certificats de devises » à usage des étrangers résidant en Chine. Les « certificats » émis par la Banque de Chine entre-Le général Vo Nguyen Giap bre fondateur du P.C.I. en 1930.

ront bientôt en vigueur.

La circulaire gouvernementale
porte qu'il est « strictement interdi: d'acheter et de vendre des
detises étrangères au marché

d'outre-mer désirant acheter des marchandises étran gères aux comptoirs, dans les hôtels et certains aéroports chinois.

#### Chine

## Un coup d'arrêt à la libéralisation

Le journal va plus Ioin Iorsqu'il dénonce les « camarades » qui se montrent trop tolérants envers de tels individus, et il lance un avertissement lorsqu'il ajoute : • It est interdit aux membres du parti, aux cadres, d'établir des contacts secrets avec les mauvais éléments tauteurs de troubles et qui poursuivent des activités clandestines. Il est interdit de les soutenir sous peine de sanctions, fixées aussi bien par la loi que par les règles de discipline du parti. » Le Journal des ouvriers, pour sa part, explique que, en rejetant les méthodes de condamnation arbitraires pratiquées à l'époque de Lin Piao et de la « bande des quatre », « on n'a pas voulu pour autant encourager une politique de « laisser faire ». « La lutte idéologique, écrit-il, est toujours nécessaire (...). Notre démocratie est une démocratie socialiste, c'est-à-dire une démocratie dirigée, centrelisée (...). La démocratie ne peut être convenablement orientée que si la direction du parti est renforcée. La prétendue démocratie qui rejette la direction du parti n'est qu'une forme de libéralisme bourgeois et d'anarchie. .

Clarté, enlin, qui est considéré comme l'organe des intellectuels, se livre presque à une autocritique, car c'est dans ce journal qu'ont été exposées quelques-unes des thèses les plus audacieuses sur la liberté de pensee et d'expression. Le principe - que cent fleurs s'épanouissent et que cent écoles rivalisent », explique-t-il en substance, ne doit pas être Interprété comme autorisant n'importe qui à soutenir n'importe quoi. Tout débat, ajoute-t-il, doit se conformer à des « lois objectives » et - dans le domaine des sciences sociales et naturelles comme dans

#### LE GOUVERNEMENT INSTAURE DES « CERTIFICATS DE DEVISES » POUR LES RÉSIDENTS

Pékin (A.F.P.). — En raison de l'extension du marché noir des

noir ». Les citoyens qui auront établi des prix en devises étran-gères ou accepté des palements en monnaie étrangère sans autorimonnaie etrangere sans autori-sation seront punis pour avoir a viole les reglementations de contrôle des changes ». Ces cer-tificats et les chèques de voyage èmis par la Banque de Chine seront les seuls modes de pale-ment des étrangers et Chinois

LE MONDE met chaque feor à la disposition de des leuteurs des rubriques d'Annonces Immebilières Vous y trouverez sent-fire LA MAISON que vous recherchez

atteindre est la modernisation du « mur de la démocratie » (le Monde pays. La création littéraire et artis- du 20 novembre 1979). L'insistance tique doit se guider d'après les mise sur la direction que le parti nécessités de la modernisation et dolt exercer sur la démocratie est veiller à préserver la stabilité et l'unité ». Et d'insister sur la « lourde responsabilité - des écrivains, qui doivent distinguer entre le principe des «cent fleurs» et un «libéralisme bourgeois - quì - prétend à une liberté absolue (...), corrosive par la

volonté de l'homme ». Le fait nouveau est que ces mises en garde sévères s'adressent explicitement à une catégorie très particulière de la population : aux intellectuels et aux cadres. C'est une condamnation, par exemple, du poète Bai Hua, qui, lors du congrès des écrivaine, avait célébré les talents de jeunes auteurs qui ne trouvaient à s'exprimer que dans des revues

une réponse, d'autre part, aux membres de l'Académie des sciences sociales qui réclamaient le rétablissement de l'autorité de la loi non seulement « sur les directives des dirigeants -, mals ausal - sur les décisions du parti - (le Monde du 31 octobre 1979).

il ne s'agit plus seulement de dénoncer les militants du Mouvement démocratique — comme le rédacteur en chef de la revue Exploration, We Jingsheng, condamné à quinze ans de prison en octobre - mais de rappeler à l'ordre les intellectuels, voire les membres du parti qui éprouveraient de la sympathie pour ces jeunes gens.

#### Un savant dosage

Le coup d'envoi de cette campagne a été donné par M. Deng Xiaoping dans le rapport présenté le 16 janvier devant plusieurs milliers de cadres des organismes centraux du régime. Il avait répété les accudus qui font un mauvais usage des libertés démocratiques -- en particulier du droit aux dazibaos - et contestent le rôle dirigeant du parti. Mais II avait ajouté, ce qui était nouveau, qu'il était inadmissible que des communistes protègent ces gens-là. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas sans évoquer — comme le sug-gère discrètement Clarté — le souvenir de l'expérience des « Cent Fleurs » qui autorisa pendant quelques mois en 1957 une large liberté d'expression et se termina par une sévère répression.

Deux questions au moins se posent. Pourquoi ce durcissement intervient-il à ce moment précis ? L'amalgame entre la recrudescence (réelle) de la criminalité et les dangers d'une démocratie un peu foisonnante n'est qu'un prétexte pratique et démagogique. Quelles pratiques démocratiques. forces ont été assez puiesantes

pour imposer ce relour en arrière qui risque d'être fort mai accueilli, précisément dans les milieux scientifiques, intellectueis, dont le soutien importe aux dirigeants ? Ou ne s'agit-il que d'une foucade et, comme nous le suggérait mardi un interlocuteur chinois en principe qualiflé, faut-il nécessairement interprêter comme politique du parti ce qui s'imprime dans le Quotidien du peuple, théoriquement pourtant organe du comité central ? La deuxième question est d'ordre

plus matériel. Jusqu'à quel point ce renforcement du centralisme peut-il se concilier avec l'autonomie de décision que l'on prétend encourager dans les unités de production ? Dirigisme et planification d'une part, économie de marché et recherche du profit d'autre part sont des notions contradictoires. Tout est affaire de dosage, mais celul-ci peut se révéler particullèrement difficile à réaliser dans un pays où pèse le double poids d'un milliard d'habitants et de trois millénaires d'habitudes féodales, très éloignées des

ALAIN JACOB.



Science et histoire parlent d'une seule voix. Et cette voix est, encore, inouïe. Elle se lève, en ce livre nouveau. Françoise Wagener, Le Monde.

**Gallimard** 

# 1600F l'aller et rétour en Israël...1600F

En réclité, ce n'est pas le prix du corail qui a baissé depuis l'été demier, mais Israël : 1600 F Paris/ Tel Aviv/Paris, par vols quotidiens et réguliers Air France et El Al . (1540 F de Nice, Lyon, Marseille).

C'est le moment de vous offrir les bancs de coraux de la Mer Rouge. Même sans faire de plongée

monde : à travers les hublots de la tour observatoire

Et la Mer Rouge étant aux portes du désert, quittez quelques jours ses coraux et ses plages superbes, et découvrez les paysages insolites du désert, Jérusalem, les vestiges de millénaires d'histoire, et, sous-marine, vous pourrez, à dix mètres de fond, admirer un des plus beaux paysages sous-marins du Tourisme, découverte, randonnée, histoire : en Israël.

#### ISRAËL, le pays de tous les dépaysements.

| Pour partir en Israél, ou départ de Paris, Nice, Lyon, Marseille, adressez-vous à votre agence de voyages ou r<br>ce bon à l'Office National Israélien de Tourisme, 14 rue de la Paix, 75002 Paris, qui vous adressera une docum | envoyez<br>leniotion |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| complète sur isroèl.                                                                                                                                                                                                             | Miller.              |

| Nom             |   |
|-----------------|---|
| Adresse         |   |
| Code PostalVill | e |
|                 |   |

Israelien de Tourisme 🥻

pporter gri

31, av. Bosquet 75007 Paris

... et ceux qui les remplacent

Les ministres qui quittent le gouvernement...

Le général Van Tien Dung

Le général Van Tien Dung

Le général Van Tien Dung est né en 1917 au Nord. Il milite au né en 1917 au Nord. Il milite au sein du P.C. dès les années 30.

Chef de guérilla en 1945, chef du département politique de l'armée diplomatique du pays. Le général Van Tien Dung est né en 1917 au Nord. Il milite au sein du P.C. dès les années 30. Chef de guérilla en 1945, chef du département politique de l'armée (1946), brigadier - général (1951), chef d'état - major de l'armée (1953), adjoint du général Giap, il entre au bureau politique du P.C.V. en 1972. Il a été le stratège de l'offensive, de 1975, contre Saigon et de celle de 1977-1979 au Cambodge.

M. Nguyen Co Thach

M. Nguyen Co Thach est ágé de 57 ans. Vice-ministre des af-

M. Nguyen Lam est âgé de 58 ans. Responsable de la jeunesse, il entre en 1960 au comité central. Ministre et vice-président du Comité du Plan (1969), puis président, jusqu'en 1974, il a aussi été vice-ministre de l'industrie de l'industrie et charte et comité de légère et chef du Comité de contrôle des prix.

M. Nguyen Lam

POUR CEUX QUI APPRECIENT LA DIFFERENCE

Une école de langues qui offre un enseignement de qualité à la mesure des exigences de l'homme d'affaires international

> RICHARD LEWIS SCHOOL 5 rue Royale 75008 PARIS Tél. 265.18.47.

#### EUROPE

€.

#### Suède

A LA SUITE DE NOMBREUX SCANDALES FINANCIERS

#### M. Hans Ericson est relevé de la présidence du syndicat des transports

La Confédération générale du travail suédoise (L.C.) souhai-tait, depuis plusieurs années déjà, mettre de l'ordre dans la Fédé-ration des travailleurs des transports : le comportement de cerranon des travanneurs des transports : le componentent de cer-tains responsables « ternissait », à son avis, « l'image de marque du mouvement syndical ». L.O. semble être parvenue à ses fins : mardí 29 janvier, le président de cette fédération, M. Hans Ericson, et le vice-président, M. Alvar Aaslund, ont été relevés de leurs

De notre correspondant

Stockholm. — Comme c'est souvent le cas en Suède, où la tricherie fiscale est devenne un problème national, il s'agit d'une affaire d'impôt. On reproche à M. Ericson d'avoir approuvé, et peut-être même d'avoir mis au point, un «système» qui a permis, entre 1973 et 1977, à une vingtaine de fonctionnaires du syndicat d'échapper au fisc par le biais des frais de déplacement. Selon les règiements (qui doivent Selon les réglements (qui doivent être révisés l'année prochaine), les indemnités versées à un employé pour ses déplacements professionnels à l'étranger sont entièrement déductibles des revenus bruts annuels. Elles ne le sont pes pour les voyages en Stècle. Il suffisait donc de faire des fraits des mission en passer des frais de mission en Suède pour des dépenses faites à l'étranger pour abaisser de quelques militers de couronnes le revenu imposable des intéressés. S'il ne s'agit pas de sommes considérables, il y a quand même fraude fiscale. Cette pratique semble largement répandue et la direction des impôts de Stockholm examine à la loupe les déclarations de revenus de plus de cent cinquante entre-

#### Espagne

- UN LIEUTENANT-COLONEL de l'armée a été blessé, mer-credi 30 janvier au matin, dans un attentat à Mungula (annune de Dissertion). (province de Biscaye), a-t-on appris à Bilbao de source poli-cière. Le lieutenant-colonel Frechosos a été atteint par une rafale d'arme automatique, alors qu'il se rendait en voiture officielle de son domi-cile à la caserne en compagnie de deux autres lieute-nants-colonels et d'un com-mandant. — (A.P.P.)
- DEUX CENT CINQUANTE PRETRES BASQUES ont Jean-Paul II, dans laquelle ils accusent la police espa-gnole de torturer les prisongnole de torturer les prison-niers basques, et lui demandent de lancer un appel en faveur d'une amnistie générale pour le Pays basque. La lettre, ren-due publique mercredi 30 jan-vier, a été remise il y a quel-ques jours au nonce aposto-lique à Madrid, en même temps que des témoignages sur les tortures qui auraient été pratiquées sur des détenus basques au cours de l'année dernière, dans des locaux de la police. — (Reuter.) police. - (Reuter.)

1 1

(

prises. Il est difficile de découvrir ce type d'infraction, qui suppose un accord tacite entre
employeurs et employés.
Cette infraction fiscale, relativement légère, a finalement été
la goutte d'eau qui a fait déborder le vase: la carrière de ce
syndicaliste a été semée de nomhreux scandales. Il a dirigé
depuis 1968 la Fédération des travailleurs des transports avec des
méthodes autoritaires qui cadraient mal avec les principes
de concertation et de démocratie syndicales.
En décembre 1976 — c'est un

tie syndécales.

En décembre 1976 — c'est un des scandales les plus célèbres en Suède, — il a passé Nosi et le Jour de l'an aux îles Canaries, dans le village de vacances du patronat suédois, alors que, quelques semaines plus tôt, la Confédération générale du travail avait décrété le boycottage des voyages touristiques en Espagne, pour protester contre les méthodes du régime franquiste, en partiquiler l'exécution d'autonomistes iller l'exécution d'autonomistes basques.

A son retour, il expliqua que ce voyage était, en fait, une mission secrète qui lui avait permis de rencontrer des membres de l'op-position espagnole. L'argument n'avait convaincu personne, mais la position de M. Ericson demeu-rait solide; l'immense majorité des membres du syndicat conti-nuaient à le soutenir, car en quel-ques années, ce redoutable négo-ciateur était parvenu à amener les salaires des conducteurs de camions au niveau de ceux des ou-vriers de l'industrie. Il fut cependant exclu du comité directeur de LO., parce qu'il n'assistait pas assez souvent aux réunions. Nouveau scandale en octobre 1979 : on apprit que M. Ericson avait emprunté 350 000 couronnes (soit autant de franca français) (soit autant de trancs français) au syndicat, pour s'acheter un appartement dans le quartier le plus chic de Stockholm. La confédération syndicale, qui, en principe, ne se mête pas des affaires des fédérations membres, demanda, alors, que « la lumière est inte sur fais ces mutières à soft faite sur tous ces mystères ». Une commission d'enquête sur la comptabilité du syndicat des transport fut mise en place, à l'initiative de M. Ericson, et c'est elle qui entraînera sa chute. Cet ancien chauffeur de taxi de cinquante-deux ans, surnommé le «Jimmy Hoffa» suédois, n'a peut-être pas dit son dernier mot. Il a décidé de faire appel, la semaine prochaine, devant le consell du syndicat qui réunit les trente et un secrétaires des sec-tions locales de la fédération.

ALAIN DEBOVE.

#### Mme Thatcher renonce à la tenue en février d'un sommet spécial sur la contribution britannique à la C.E.E.

De notre correspondant

Londres. — A l'occasion de la conférence de presse conjointe tenne mercredi 30 janvier après ses entretiens avec le président du conseil italien. M. Cossiga, Mme Thatcher a pratiquement indiqué qu'elle avait renoncé à la suggestion d'un sommet européen spécial en février pour tenter de régier le problème de la contribution britannique au budget communautaire. Elle laisse à M. Cossiga le soin de déterminer s'il existe vraiment une possibilité Mme Thatcher, comme il l'a démontré en évoquant les « distorsions créées par certaines politiques de la Communauté ».
Au cours de leurs entretiens,
Ame Thatcher et M. Cossiga ont discuté de la tension internationale sans aboutir à des conclusions définitives. Le premier ministre britannique a réaffirmé son opposition totale aux ventes à l'U.R.S.S. de technologies et de produits allmentaires « subvenni cossiga se soin de determiner s'il existe vraiment une possibilité de réunir un sommet à une date plus rapprochée que celle officiel-lement fixée entre le 31 mars et le 4 avril férences de vue entre les parte-naires européens sur l'attitude à sulvre, les deux premiers ministres estiment qu'il serait utile de prévoir une amélioration de la consultation pour la rendre plus « Il serait inutile de se réunir juste pour continuer à être en désaccord », a-t-elle dit.

désaccord », a-t-elle dit.

Le premier ministre a cependant insisté sur la nécessité d'aboutir rapidement. Le problème est urgent, a-t-elle dit, et la Grande-Bretagne ne peut attendre sa solution au-delà de l'année fiscale se terminant en avril 1981. « Nous devons aboutir à un règlement substantiel pendant cette année », a-t-elle déclaré en ajoutant à l'intention de rapide. Mme Thatcher n'a pas manqué les Etats-Unis, ces derniers étant à ses yeux les « garants ultimes de la sécurité en Europe ». claré, en ajoutant à l'intention de HENRI PIERRE ceux qui lui recommandent d'ac-cepter un délai pour aboutir à une bonne conclusion : « Je ne

peuz pas me permettre un délai et je veux qu'une décision soit prise tout de suite. » Mme Thatcher dott en effet s'attendre à de vives critiques de l'opposition travailliste, mais aussi de très nombreux conservateurs de très nombreux conservateurs qui lui reprochent d'avoir reculé et accepté un ajournement qui empêchera le gouvernement de faire figurer dans le budget du 26 mars un crédit de 1 milliard de livres — représentant la contribution britannique au budget communautaire — qu'il escompte récupérer sinon dans sa totalité du moins dans une large proportion. Le premier ministre avait espéré un moment que cette espéré un moment que cette somme pourrait compenser la ré-

Un ∢ compromis authentique »

duction envisagée des dépenses publiques de 2 milliards de livres.

qui aura des conséquences fâ-cheuses sur la popularité de son

A vrsi dire, Mme Thatcher et. en tout cas, le Foreign Office semblent avoir renoncé à la revendication d'un « équilibre global » ou même d'un « juste setour profes le cerèment encore obtenir le maximum. Le premier ministre a déjà parlé d'un « compromis authentique », se résignant ainsi à se contenter résignant ainsi à se contenter d'une somme inférieure à ses demandes initiales. Contestant que le sommet de Dublin ait été inutile, elle estime avoir fait quelques progrès vers ses objectifs, mais à aucun moment elle n'a évoqué d'éventuelles représailles. Du côté britannique, on se déclare satisfait des entrettens angio-italiens. M. Cossiga, dit-on, n'est pas un allié, mais ses idées sont voisines de celles de

#### Grande-Bretagne

produits alimentaires a subven-tionnés par la Communauté n. Constatant et admettant les dif-

de soligner plus fortement et explictement que son collègue italien l'importance du renforce-ment des défenses européennes et de la solidarité entre l'Europe et

#### trlande du Nord

En dépit des oppositions tranchées entre négociateurs

#### Les pourparlers sur les futures structures vont se poursuivre à Belfast

De notre correspondant

Dublin. — Les discussions en cours à Belfast en vue de créer des structures politiques accep-tables par les deux communautés unioniste et nationaliste en Irlande du Nord ont été inter-rompues et remises à la semaine prochaine. A ces pourparlers parprochaine. A ces pourparlers par-ficipent trois des quatre princi-pales formations de la province. c'est-à-dire le parti unioniste démocratique (D.U.P.) du pasteur Ian Paisley, le parti travailliste social-démocrate (S.D.I.P.) de M. John Hume, et le parti inter-confessionnel Alliance de M. Oli-ver Napier.

Lorsque le secrétaire d'Etat pour l'Irlande du Nord, M. Atkins, avait, il y a plus de deux mois, invité les hommes politiques de la province à se réunir, ceux-ci avaient manifesté peu d'enthou-siasme. La formation unioniste la plus importante et réputée la plus modérée le rapit unioniste offimodérée, le parti unioniste offi-ciel (O.U.P.) de James Molynaux, a refusé l'invitation de M. Atkins, estimant futiles de tels pour-

desendent al avec les tenants des régimes d'exploitation et d'oppres-sion à l'Ouest ni a fortiori avec

titut national de physique nu-cléaire et de physique des parti-

cules, qui regroupe toute la recherche fondamentale en

rale des cadres) e réprouve avec

tion en Afghanistan », que le traitement infligé à Sakharov comme aux dissidents politiques en U.R.S.S. et dans d'autres pays

du monde. Enfin, à Washington,

du monde. Enfin, à Washington, le professeur Samuel Rosen, spécialiste américain de la chirurgie des oreilles, à annoncé qu'il démissionnait de l'Académie des sciences médicales soviétique pour affirmer sa solidarité avec le prix Nobel de la paix dans son combat pour construire une société démocratique, « la seule au sein de laquelle la science peut s'épanouir ».

Cette décision continue à pro-voquer des remous au sein de ce parti, un certain nombre de membres étant mécontents de l'influence con sidérable qu'y exerce le député britannique de droite, M. Enoch Powell, opposé à une selministration réglonale à à une administration régionale à

Le pasteur Paisley qui, en 1974, a joué un rôle important dans la chute de l'administration interconfessionnelle, dans laquelle le parti S.D.L.P. tenalt six porte-feuilles, a accepté de son côté, de feuilles, a accepté de son côté, de s'entretenir avec ses adversaires d'autrefois qu'il a souvent accusés de vouloir faire inclure l'Ulster dans une Iriande réunifiée. Son ambition d'être le dirigeant incontesté de la communauté unioniste majoritaire d'Ulster lui interdit de céder à la pression de la formation de M. Hume, qui veut voir réinstaller à Belfast une administration semblable à celle de 1974. M. Paisley a d'allieura accepté de participer à ces pourparlers à la condition qu'une telle formule soit exclue de l'orfre du jour, ainsi que tout projet qui jour, ainsi que tout projet qui pourrait être un premier pas vers la réunification du nord et du sud de l'île.

#### Manifestation à Paris en faveur de M. Sakharov

La rue Dufrency, qui fait face. à l'ambassade d'URSS. à Paris. a été rebaptisée mercredi soir, 30 janvier, rue André Sakharov, au cours d'une manifestation de soutien à l'académicien soviétique. Plusieurs centaines de manifestants ont, d'autre part, demandé à la municipalité de Paris de nommer Sakharov citoyen d'honneur de la Ville de Paris. Cana-lisés par des gardiens de police et des C.R.S., les manifestants ont scandé des slogans tels que « Berloin 36, Moscou 80 », « Brejnev assassin », « Armée rouge, armée blanche, armée du capital », « K.G.B., gestapo ». Des pancartes réclamaient le boycottage des Jeux de Moscou.

Les manifesiants ont ensuite défié dans les rues du quartier, rejoint par des membres du parti des Forces nouvelles, au cris de « communistes assassins ». Des heuris se produisirent alors entre des militants du P.F.N. et ceux de l'O.C.T. L'organisation commu-niste des travallieurs accuse « un niste des travallieurs accuse e un regroupement de nerois d'extrême droite arborant le sigle P.F.N. » d'avoir profité de la dispersion « pour charger à la barre de jer des militants anti-fascites qui étaient venus manifester pour la libération de Sakharov. Plusieurs militants s'acture l'O.C.T. cet été militants, ajoute l'O.C.T., ont été blessés lors de cette ratonnade. L'O.C.T. dénonce la terreur jas-

#### Union soviétique

# ciste, les libertés à l'Est ne se

Les protestations contre la relégation de M. Sakharov se multiplient. A Paris, le conseil scientifique de l'I.N. 2 P 3 (Insgrande physique) vient de « s'as-socier pleinement » à la protes-tation adressée par le président de l'académie des sciences de l'Institut de France à l'académie d'U.R.S.S. Le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris déploye dens une motion sur déplore dans une motion sur l'affaire Sakharov qu' « une nou-velle fois l'esprit des accords d'Helsinki n'ait pas été respecté ». La C.G.C. (Confédération géné-

Organisation communiste des travalleurs (trotskiste).

#### Protéger les droits civiques de la minorité

Les participants ont ces jours-ci abordé les questions fondamen-tales portant sur la future admi-nistration de l'Irlande du Nord et ses relations avec la Répu-blique d'Irlande. Ils ont refusé catégoriquement toute déclara-tion à la presse, mais il est évi-dent que M. Hume et ses collègues restent sur leurs positions; M. Palsiey réciame, pour sa part, ce qu'il considère être la solution démocratique, le gouvernement représentant la majorité (la po-pulation unioniste est d'environ un million, soit le double de la population nationaliste). population nationaliste).

Compte tenu de la spécificité de l'Iriande du Nord, M. Paisley serait prêt, semble-t-il, à faire protéger les droits civiques de la minorité en accordant des postes exécutifs à ses représentants. La formation interconfessionnelle formation interconfessionnelle Alliance, qui recrute surtout dans les classes moyennes, a propose une solution de compromis : un système de comités législatifs dans lesquels les représentants des deux communautés se partageralent le pouvoir. Cette propo-sition, qui n'est pas nouvelle, a déjà été rejetée par le S.D.L.P.

Les discussions ne font que commencer, mais vu les diver-gences et l'intransigeance des participants, il est étonnant participants, it est etoniant qu'elles aient pu durer aussi longtemps. Et les négociateurs sont convaincus que Mme That-cher a son propre plen qu'elle imposera en cas d'échec.

JOE MULHOLLAND.

# FAITES UNE BONNE OPERATION.

**Aller-retour** 

3 jours-3 nuits



Pour 2320 F, Jet'Am vous emmène à New York avec Air France et vous héberge 3 nuits.

Vous passez 3 jours complets à New York, 3 jours pour fouiller dans toutes les boutiques et ne faire que de bonnes affaires (beaucoup de magasins restent ouverts le

dimanche). Vous aurez le temps de vous cultiver ou simplement de vous promener.

Même si vous n'avez pas l'esprit de calcul, vous ne pouvez pas manquer cette opération.

Jet'Am est le spécialiste du voyage en Amérique et vous accueille

**NEW YORK** 

dès votre arrivée à New York pour vous faciliter les choses.

Renseignez-vous auprès de votre Agent de voyages.

AIR FRANCE ////

\*taxes U.S.A. incluses



Iran

#### M. Ghotbzadeh déclare que l'action des Canadiens « aggravera la situation des otages détenus »

Les six agents diplomatiques américains qui se sont échappes d'iran grûce à l'ambassade du Canada, sont arrivés mercredi 30 janvier à la base aérienne de Dover, dans le Delaware, aux Etals-Unis. La commission des affaires étrangères du Sénat américain a adopté le même jour, à l'unanimité, une résolution remerciant le Canada.

**godat**enry

structures

465000

. ...

es diale dieben

la minores

ast

Ainsi, pour la première fois depuis la prise d'otages à l'ambassade des Etats-Unis, le 4 novembre, les étudiants is lamiques voient leurs propres armes utilisées par le camp adverse. A la violation des lois internationales sur l'immunité diplomatique a répondu une autre violation de la tol, la faisification de passeports par des diplomates cana-

M. Sadegh Ghotbzedeh, ministre des aflaires étrangères franien, n'a pas manqué de s'élever violemment mercredi contre l'action des Canadiens, et n'a pas hésité à invoque les lois internationales. • Il s'agit, a-t-il déclaré, d'une violation flagrante de la souveraineté d'un Etat » quì « aggravera très certainement la situation des otages détenus dans l'ambassade des Etats-Unis. Le Canada palera tôt ou tard cet acte contraire à la souveraineté de

Dans les milieux diplomatiques de Téhéran, les menaces de M. Ghorbzadeh paraissent être prises relativement au sérieux, et la divulgation de l'affaire y serait, selon l'A.F.P., jugée sévèrement. Un diplomate occidental, cité par la même agence. a déclaré que « les missions étrangères vont, désormais, êtra soupconnées d'être des nids d'espions ». A.P., Reuter, UPI.)

Quant aux étudiants islamiques, ils semblent avoir été pris au dépourvu. Interrogés à plusieurs reprises mercredi, ils ont indiqué qu'ils ne communiqueralent leur point de vue que

Au Kurdistan, après les affrontements de mardi entre rebelles et « gardiens de la révolution » qui avaient fait dix-sept morts à Kamarian, près de Sanandaj, de nouveaux accrochages ont été signalés mercredi, cette fois-ol entre rebelles et unités de l'armée. Trois soldats iraniens ont été hiés et deux autres blessés, dans la région de Salmas, à cent kliomètres au sud de Mahabad, près de la frontière turque.

Le président Giscard d'Estaing a envoyé mardi, en survolant le golfe Persique, un télégramme de félicitations à M. Bani Sadr. Il y déclare ent : - Je suis persuadé que, dans la situation actuelle difficile votre élection ouvrira des perspectives heureuses pour le peuple iranien. Je suis convaincu également que l'intérêt personnel que vous portez à la France servira à renforcer les relations entre nos deux

L'Iran a, d'autre part, modifié son drapeau national. Le conseil de la révolution en a approuvé mardi la conception. Il présentera un emblème islamique avec les mots « Allah akhbar - (Dieu est grand) entouré de vingt-deux étoiles sur le lond tradittionnel roube, blanc et vert en bandes horizontales. Les étoiles représentent le vingt-deuxième lour du mois de Bahman, correspondant au 11 février, qui vit le triomphe de la révolution l'an dernier. — (A.F.P.,

#### Le Canada aurait favorisé d'autres fuites

De notre correspondant

Montréa!. - Si l'on en croit le quotidien montréalais la Presse, qui avait révelé, mardi 29 janaméricains évacues d'Iran avec de faux passeports canadiens, plusieurs autres membres de l'ambassade des Etats-Unis à des circonstances analogues, de la complicité de l'ambassade du Canada et d'« autres ambassades occidentales v. Le correspondant de ce journal en poste à Washington croit egslement savoir que l'ambassadeur du Canada à Tehéran M Kenneth Taylor, qui se trouve actuellement à Paris, aurait bénéficie de «la collaboration de plusieurs franiens haut plucis r. Ces derniers auraien ari dans un but e strictement humanitaire ». Le gouvernement canadien s'est abstenu de tout commentaire sur ces nouvelles

Le quotidien montrealais, dont le quotidien montrealais cont la version des evènements avait été confirmée mardi dans ses grandes lignes par Ottawa et Washington, apporte quelques dé-tails supplementaires dans son édition de mercredi. On apprend dintique le charre d'affaires ainsi que le charge d'affaires americain à Téhèran, M. Bruce Laingen, retenu depuis le 4 no-Laingen, retenu depuis le 4 no-vembre au ministère iranien des affaires étrangères avec deux de ses collègues, avait donné à une purtic de son personnel la consi-me de se réfugier à l'ambassade du Canada si jomais l'ambassade des Etats-Unis était l'objet d'une attaque. C'est ce que firent les six ressortissants americains qui ont pu quitter l'Iran le week-end dernier.

dernier.

On indique par ailleurs à Ottawa que seuls quelques ministres
canadiens, alns que le chef de
l'opposition, M. Pierre Elliott
Trudeau, avaient été mis au courant de la situation dès le mois
de novembre Le 4 janvier, lors
de la réunion hebdomadaire du
cabinet, M. Clark demandait à ses
ministres, d'approuver l'émission cabinet. M. Clark demandait à ses ministres d'approuver l'émission de six a passeports anonymes n. Contrairement à la tradition, cette décision n'apparaissait pas dans le compte rendu publie à l'issue du conseil des ministres. On relève que c'est la première fois depuis la dernière guerre

mondiale que le gouvernement recourt à une disposition qui l'autorise à ne pas rendre pu-blique une décision du cabinet.

Le caractère illégal du procédé utilisé par leur gouvernement pour faire sortir d'Iran les diplol'ambassade des États-Unis à mates américains ne semble guère Téhèran auraient bénélicié, dans indisposer les Canadiens qui, surtout chez tirent une fierte manifeste de l'« exploit » de leur ambassadeur. M. lCark a cependant tenu à démentir catégoriquement l'affir-

mation du ministre iranien des

affaires étrangères, M. Sadegh Ghotbadch, qui prétend avoir reçu par l'intermédiaire d'un tiers un message dans lequel le premier ministre canadien « présente des excuses an sujet de initiative non conventionnelle et explique qu'elle n'était pas diri-gée contre l'Iran mais à usage interne au Canada, à un moment où le gouvernement actuel est en dissoulte et devait sure un geste pour mobiliser les électeurs ». Pour sa part, le ministre cana-dien des affaires extérieures. Mme Flora MacDonald, a dit faire Mme Flora MacDonald, a dit faire peu de cas des menaces de représailles proférées contre le Canada par M. Ghotbzadeh. L'Iran ne fournit plus de pétrole au Canada depuis le mois de décembre et les dépôts iraniens dans les banques canadiennes sont plus importants que les dettes de Têhéran à l'égard du Canada. Quant à la sécurité des représentations diplomatiques du Canada dans le diplomatiques du Canada dans le reste du monde, M. Clark a indiqué qu'aucune mesure spéciale n'avait été prise pour l'instant. BERTRAND DE LAGRANGE.

Toutes les filiales des banques américaines ont été fermées en Iran, a annoncé mercredi 30 janvier un communiqué de la banque centrale, à Téhéran. Le texte précise que cette mesure a été prise en raison du soutien de ces banques au régime qui a déve-loppé le « capitalisme occidental en Iran, causé le démantélement de l'economie iranienne, et favorise l'exportation des revenus et des ressources naturelles du pays ».



#### israël

#### Les négociations sur l'autonomie des territoires occupés Le projet d'Israël et celui de l'Égypte ne sont qu'un catalogue de divergences

De notre correspondant

Jérusalem. — La neuvième session des négociations sur l'autonomie des territoires occupés s'est ouverte ce jeudi matin 31 janvier à Herzliya, près de Tel-Aviv. Alors qu'il reste moins de quatre mois avant l'échéance fixée, les positions de l'Egypte et d'Israël restent toujours aussi éloignées, comme le prouvent les deux documents que viennent d'échanger Le Caire et Jéru-salem. Dans ces conditions, il semble que les Etats-Unis veuillent désormais jouer un rôle plus actif pour tenter de sortir les pourparlers de l'impasse où ils se trouvent, en essayant de trouver un dénominateur commun entre les projets israélien et égyptien,

pour l'instant tout à fait

contradictoires.

Les Egyptiens, qui savent les vues américaines relativement plus proches des leurs que de celles des Israéliens, manifestent leur confiance à l'égard des Etats-Unis, tandis que les dirigeants de Jérusalem redoutent qu'on ne leur demande davantes de noncessions qu'aux qu'on ne leur demande davan-tage de concessions qu'aux Egyptiens. Il est significatif que le premier ministre égyptien. M. Mustapha Khalil, à son arrivée à Tel-Aviv mercredi soir. aft repris à son compte un argu-ment récemment développé à Washington, selon lequel, après l'invasion soviétique en Aigha-nistan, des progrès sur la voie d'un règlement sur la question palestinienne sont devenus plus que jamais indispensables pour permettre de « stabiliser » à nou-veau le Proche-Orient en domant satisfaction aux Etats arabes modères qui, jusqu'alors, dénon-

modères qui, jusqu'alors, denon-cent le processus de paix entre Israël et l'Egypte.

Le représentant américain aux négociations, M. Soi Linowitz, ambassadeur itinérant pour le Proche-Orient, a déjà obtenu un petit succès en rencontrant mer-credi à Gaza le maire de la ville, M. Rachad Chawa.

Ajoutée à d'autres indications.

Ajoutée à d'autres indications, cette entrevue donne à penser que l'envoyé américain envisage sérieusement l'application du régime d'autonomie d'abord à Gaza, si cela n'est pas possible en Cisjordanie dans un premier temps. Il s'agit là d'une propo-

sition faite fi y a longtemps par l'Egypte et qui a été récemment considérée plus favorablement par

l'Egypte et qui a été récemment considérée plus favorablement par Israël.

La comparaison des deux projets d'autonomie, dans leur état actuel, montre qu'il n'y a guère de compromis possible. Les deux textes ne forment en réalité qu'un catalogue de divergences. Faute de mleux et pour éviter le blocage de leurs discussions, les représentants égyptiens et israéliens, se réfugiant dans le paradoxe, ont estimé que cette mise au point représentait malgré tout un élément positif dans la mesure où elle permettait de clarifier la situation. Mals, sans rejeter formellement le projet de l'autre partie, chacun le juge a totalement inacceptable ».

Le document israélien a la particularité d'être très détaillé. Ce plan en vingt-six pages, complété

plan en vingt-six pages, complété par des diagrammes, prévoit que « l'autorité autonome » (ou « conseil administratif », doit être composée d'un président et de dix membres ayant chacun des attributions propres : agri-culture, santé, justice, affaires religieuses, travail et affaires sociales, finances, commerce et industrie, transports et communiindustrie, transports et communi-cations, éducation et culture, et affaires locales (comprenant la police). Cette liste est très limi-tative car le projet précise qu'une partie de ces attributions devront être « partagées » avec les auto-rités israéllennes et qu'un grand pombre de pouvoirs resteront en nombre de pouvoirs resteront en-tièrement aux mains de celles-ci. Dans cette dernière catégorie

apparaît tout un domaine réservé incluant non seulement les affaires étrangères et la défense — ce qui n'est pas surprenant, — mais aussi : le contrôle de la « sécurité intérieure » ; l'administration des implantations israéliennes, de toutes les terres domaniales, des ressources naturelles et énergétiques; l'impres-sion de la monnaie et des timbres; la presse, la radio et la télévision; les communications internationales (postes, télé-graphe, téléphone) : le controle des systèmes bancaire et d'assu-rances israéliens, actuellement étendus aux territoires occupés.

Le document égyptien est dé-libérément moins prêcis, car, contrairement au plan israélien, il semble avoir été élaboré pour

ne pas donner l'impression de réduire les prérogatives de l'autorité palestinienne autonome. Il établit trois grands principes :

— L'administration palestinienne autonome doit représenter une Assemblée parlementaire devant compter une centaine de membres et dotée d'une fonction législative presente illimitée.

membres et dotée d'ime fonction législative presque illimitée — idée catégoriquement rejetée par les Israéllens; — Tous les pouvoirs du gou-vernement militaire israéllen doivent être « transférés » à l'administration autonome. A ce sujet, les Exyntiens accusent les

l'administration autonome. A ce sujet, les Egyptiens accusent les Israéliens de jouer sur les mots quand ces derniers expliquent que le gouvernement militaire sera « retiré », mais non pas « supprimé », les Israéliens soulignant de cette façon que le gouvernement militaire restera la « source » de tous pouvoirs, qui ne seront que « délégués » au conseil administratif palestinien. Ils justiflent ainsi les restrictions importantes concernant les pouvoirs « partagés » et tous les domaines dont ils se réservent le contrôle. Les Egyptiens récusent cette interprétation, mais se disent prêts à envition, mais se disent prêts à envi-sager une formule de compromis selon laquelle l'accord entre Israel, l'Egypte et les Etats-Unis ou tout autre pays invité à se joindre à la négociation (notamment la Jordanie) — serait considéré comme la « source du pou-

— La compétence de l'admi-nistration autonome doit s'éten-dre à tous les territoires occopés, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Cela signifie que les Egyptiens dénoncent le principe émis par le gouvernement de M. Begin, pour lequel l'autonomie s'applique seulement à la popu-lation et non pas aux territoires. D'autre part, cette clause sur D'autre part, cette clause sur la compétence indique que la partie orientale de Jerusalem fait partie des territoires occupés et que le consell administratif doit que le consen administratir doit y avoir son siège. C'est l'un des éléments de divergence les plus graves, car le gouvernement israélien, au nom de la « réuni-

fication de la capitale d'Israël » exclut du projet d'autonomie cette partie de Jérusalem ainsi que la centaine de centaine de centaine de créé cette niens qui y habitent (1).

Au cours d'une explication du (Corresp.)

projet présenté par son pays, le chef de la délégation égyptienne dans les pourpariers au niveau des experts, M. Eztat Abdoul Latif, a particulièrement choqué ses interlocuteurs israéliens en déclarant que sous le règime d'autonomie le conseil palestinien devrait être consulté pour chaque mouvement de troupes chaque mouvement de troupes effectué dans la «zone de sécu-rité » où l'armée israélienne devrait se replier selon les accords

devrait se replier selon les accords de Camp David.

L'irritation des Israéliens n'a pas été moins grande lorsque M. Abdoul Latif a précisé que le programme d'implantations en Cisjordanie et dans le territoire de Gaza devrait être arrêté et les colonies déjà créées placées sous l'autorité de l'administration palestinienne. Il a par ailleurs ajouté que la politique étrangère des territoires autonomes ne devait être conflée ni à la nouvelle administration palestinienne ni au gouvernement israélien mais qu'elle pourrait être supervisée par un organisme intervisée par un organisme inter-national.

Conformément aux déclarations répétées du président Sadate et des membres de son gouverne-ment, le plan égyptien pour l'au-tonomie a été manifestement étudié dans le but de préparer etidié dans le but de preparer pendant cinq ans l'autodétermination, voire l'indépendance des territoires occupés, et en toute hypothèse un retrait israéllen total. A l'inverse, le projet israéllen a été mis au point avec soin pour écarter absolument de pareilles éventualités. Et charune des narties s'accuse récicune des parties s'accuse réci-proquement d'avoir dénaturé le contenu des accords de Camp

FRANCIS CORNU.

(1) Le premier plan d'autonomie présenté par M. Beghin en décembre 1977 prévoyait l'installation du conseil administratif à Bethléem.

Les mûtiants du Goush Emounim ont commence le 29 janvier après deux mois d'une ultime α résistance », à évacuer l'implantation israélienne d'Ellon-Moreh pour s'installer dans une nouvelle localité, Djebel-Kebir, située, elle aussi, non loin de Naplouse, en Cisjordanie Parmi la centaine de personnes qui avaient créé cette colonie en juin 1979, onze familles ont déjà déménagé.

# DIPLOMATIE

La visite du président de l'Assemblée européenne à Washington

#### Le langage net de Mme Veil a plu aux Américains

(De notre envoyé spécial.)

Washington. — C'est une présidente au profil politique quelque peu modifié que va retrouver blentôt l'Assemblée européenne. A Washington, où sa visite officielle s'achève ce jeudi 31 janvier. Mme Simone Veil s'est exprimée à plusieurs reprises de manière peu conformiste sur des sujets très controversés, au premier rang squels les relations avec l'Union soviétique. C'est là, pour la vie politique tant française qu'européenne, un élément nouveau, dont il est difficile d'imaginer qu'il reste sans suites.

 On m'a classée pendant centrale des relations avec cinq ens comme un ministre de la santé, qui avait le droit de parler de la contraception, de l'avortement ou des métaits du tabac, mais de rien d'autre », plaisante-t-elle, au troisième jour de son voyage. Une manière de dire que ces temps-là sont revolus et que le rôle du president de l'Assemblée européenne élus ne peut pas se limiter à conduire des débats ou à préparer l'ordre du jour des sessions. Bref, à Washington, Mme Veil s'est défoulée.

Qu'a-t-elle dit à ces Américains qui l'accueillaient comme le porte-parole de l' . Europe unie » ? Elle a affirmé que ceux qui prétendent que les Jeux olympiques n'ont rien à voir avec la politique raisonnent faux ou plutot ne raisonnent pas du tout. Elle a clairement fait comprendre qu'elle était favorable au boycottage des Jeux de Moscou. Elle a indiqué que, face aux initiatives - musclées - de l'Union soviétique, elle était partisan de la fermeté. Sur un autre registre, calvi du conflit du Proche-Orient elle voudrait qu'il soit clairement confirmé que, dans le cas où l'existence de l'Etat d'Israël se trouveralt menacée, il y aurait une réaction brutale, c'est-à-dire militaire, de la part de l'Europe

Les Américains ont apprécié ce langage net, qui, au moins en ce qui concerne la question

l'U.R.S.S., les change agréablement des subtilltés, pour eux difficiles à suivre, des discours parisiens. Faut-II y voir une attitude résolument atlantique et un alignement de la France sur les tin, représentant du P.C.F. aucun des membres de la délégation du Parlement européen présents à Washington ne l'a apparemment ressenti de la sorte. Il serait, certes, hasardeux de préjuger des réactions de l'Assemblée européenne et, en socialiste. Certains socialistes. comme M. Estier, trouvent que Mme Veil est allée trop loin. D'autres, qui l'accompagnaient à Washington, sans lui donner explicitement raison, admettent que depuis les mesures prises contre M. Sakharov, les esprits ont évolué; autrement dit, que le problème des sanctions contre l'U.R.S.S. doit être reconsidéré.

L'accroissement de l'influence du Parlement européen implique inévitablement des initiatives soriant des sentiers battus. L'affirmation de la personnalité politique de la présidente de l'Assemblée en fait partie. De nombreux parlementaires, compris en dehors de ceux de la majorité de centre droit qui l'a élue, pourraient voir là un motif supplémentaire pour lui donner raison ou, au moins, na lui adresser aucun reproche.

PHILIPPE LEMAITRE.



## M. Raymond Maillet devrait être le premier président communiste

M. Baymond Maillet, député de l'Oise, devrait être élu, vendredi 1° février, président du conseil régional de Picardie. Il serait alors le premier président communiste d'un conseil

La gauche est majoritaire dans cette asser blée depuis les élections cantonales de mars 1979. Elle détient 26 sièges (13 communistes, 12 socialistes et 1 radical de gauchel, contre 22 à l'ancienne majorité. Fauts d'accord entre communistes et socialistes en juillet 1979, président sortant, M. Jacques Mos (C.D.S.), sénateur de la Somme, avait été réélu Le P.C.F., qui compte le plus de représentants au conseil régional et qui est le premier perti de gauche en Picardie, selon les résultats des elections, revendiquait la présidence, tandis que les socialistes proposaient une présidence tour-

tion acquise, socialistes et communistes devront résoudre le conflit qui les oppose à propos de la répartition des postes de responsabilité : bureau du conseil, présidences de commission, rapport général du budget. Les quatre anciens présidents du consei

et accepté de voter pour le candidat commu-niste dès le premier tour de scrutin. Cette élec-

régional: MM. Jean Legendre (C.N.I.P.), maire de Compiègne : Charles Baur (M.D.S.), conseil-ler général de l'Aisne : Max Lejeune (M.D.S.) et Jacques Mossion (C.D.S.), sénateurs de la Somme, estiment que l'élection d'un commu-niste « nuirait gravement » à l'image de la région et « compromettrait ses intérêts ». Dans un communiqué publié mercredi 30 janvier, ils se déclarent « prêts à tout mettre en œuvre pour que, sans aucune contrepartie et sans aucune condition, soit assurée l'élection d'un socialiste pour éviter une présidence commu-

Somme — les ont placés en tête de la gauche aux législatives de mars 1978 et à l'élection à l'As-

mars 1978 et à l'élection à l'Assemblée des Communautés européennes du 10 juin 1979. Le particommuniste a obtenu 27,64 % des suffrages aux législatives sur l'ensemble de la région Picardie et 26.62 % le 10 juin dernier, contre 21,77 % et 21,96 % pour le parti socialiste et les radicaux de gauche. Dans ces conditions, la présidence du conseil régional & Ca ne se négocie pas », affirme

« ça ne se négocie pas », affirme M. Maillet, « ça se constate ».

Les socialistes ont fini par

constaters. Avec amertume. Il n'est pas si facile d'abandonner

une revendication, l' « alter-nance », pour laquelle on s'est

battu pendent des mois. Il est

humiliant de capituler en rase campagne, sans conditions, sans

pour eux « La marge d'initiative de la gauche (sur le budget de 1980) sera modeste » estiment en

effet les socialistes, dans la

affectés automatiquement d'une

année sur l'autre et dans la mesure où ce budget a été pré-

paré « par le préfet et la droite ». Les communistes, eux, veulent « réorienter profondément le bud-get de 1980 ».

La discussion a tourné court

d'autant que les communistes ne veulent pas renouveler, même au

niveau d'une région, « l'expé-rience malheureuse » du pro-gramme commun de gouverne-ment. « La démonstration a été faite de l'inutüité, poire de la

nocivité des documents program-matiques élaborés par des direc-tions en dehors de l'intervention et du contrôle populaire. Ce genre de programme sert, en fait, à donner une caution de gauche au

Les élus du P.S. ont renoncé à leur exigence

Treize est-il égal ou supérieur Treize est-il egal ou superfeur à douze plus un? Les treize communistes du conseil régional de Picardie d'un côté, les douze socialistes et le radical de gauche de l'autre, ont, tour à tour, argumenté, polémiqué, négocié, rompu, pendant des mois avent de résoutes ce prolème. mois avant de résoudre ce problè-me. M. François Mitterrand luimême s'en est mêlé, le 16 jan-vier, an cours d'une réunion du bureau exécutif du parti socialiste. Le lendemain, l'avis du pre-mier secrétaire du parti socialiste et de son bureau exécutif ayant prévalu sur celui de: socialistes locaux, l'affaire était réglée. Treilocanz, l'anaire etaut regies. Treize est supérieur à douze plus un. C'est en vertu du résultat de ce calcul, plus politique qu'arithmétique, que M. Raymond Maillet, député de l'Oise, deviendra, ven-dredi, sauf surprise, le premier

Une « grosse bêlise »

Walbeureusement pour M. Mailencore, à l'époque, que treize
encore, à l'époque, que treize
qui devraient leur permettre de
l'assurance d'obtenir un
début de satisfaction sur la rèpartition des postes de responsabilité au bureau du conseil
régional et aux présidences des
commissions. M. Pierre Coriqui devraient leur permettre de
gliano, secrétaire de la fédération
gliano, secrétaire de la fédération encore, à l'époque, que treize égale douze plus un. Forts de cette apparente égalité, ils réclamaient la mise en place d'un système d'alternance à la présidence, celle-ci devant revenir tour à tour aux communistes et aux socialistes. Résultat : faute d'accord entre les deux partenaires de la gauche, le président sortant du conseil régional, M. Jacques Mos-sion, U.D.F., sénateur de la Somme, qui s'était démis de son man-dat par « respect du suffrage sième tour de scrutin avec 15 voix nal, réprime tout débordement de contre 13 à M. René Dosière, socialiste, adjoint au maire de

Laon (Aisne), et 11 à M. Maillet. Ce jour-là, les socialistes picards ont fait une « grosse bêtise », dit-on à la direction du P.S. Ils ont offert au parti communiste un dossier « en béton » régionalement, avec une vigueur accrue, sa campagne sur le « vi-rage à droite » du parti socia-liste. qui lui a permis de développer,

1 1

Pourtant, les communistes disposaient d'arguments solides

#### LE P.C.F. ACCUSE LE P.S. LA C.F.D.T., F.O. ET LA FEN DE PRÉPARER LE « RAILLEMENT A LA POLITIQUE DU POUVOIR »

Le bureau politique du P.C.F. a diffusé mercredi 30 janvier une déclaration affirmant notamment que « Giscard d'Estaing et le patronat, toutes les forces réac-tionnaires, utilisent le déchainstionnaires, utilisent le déchaine-ment de la propagande anticom-muniste non seulement pour dissimuler leurs mauvais coups, mais aussi pour tenter d'obtenir que les travailleurs se résignent et consentent à leur propre exploitation, pour tenter d'élargir le nombre de ceux qui soutiennent eur politique. »

Le bureau politique ajoute que a les dirigeants du parti socia-liste apportent un concours direct à cette entreprise. Ceux de la CFD.T., de la FEN et de P.O. travaillent aussi au consensus et, en même temps, ils s'efforcent de porter vide au parti socialiste, rul s'est mis dans l'impasse depuis qu'il a abandonne le programme nun > indique-t-il

Dans les derniers jours, dirigeants se sont relayés dans un anticommunisme forcen e. C'est au point que André Berge-ron, l'homme qui a disposé offi-ciellement de jonds de la C.I.A. pour financer la scission syndi-cale, constate qu'il se trouve redans un anticommunisme grosster oui lui est familier.

» En adoptant cette attitude. ces dirigeants agissent délibéré-ment contre les intérêts des trament contre les interess des tra-vailleurs et le développement de leurs luttes : ils approjondissent la division des jorces populares ; ils écarient ouvertement la pers-pective d'un changement ; ils préparent le ralliement à la poli-tique du pouvoir et servent De notre envoyé spécial

président communiste d'un conseil régional.

Ancien instituteur, maire d'une toute petite commune de l'Oise (Monchy-Saint-Eloi), élu dé-puté, en mars 1978, contre le fils de M. Robert Her-sant, qui avait préféré quitter cette circonscription deve-pue inserteine pour misus alle se nue incertaine pour mieux aller se faire battre à Neuilly, M. Raymond Maillet devrait présider le conseil régional depuis juillet 1979. La gauche est, en effet, ma-joritaire au conseil régional depuis les élections cantonales de mars 1979. Elle dispose de 26 siè-ges (13 communistes, 12 socialis-tes et un radical de gauche), contre 22 à l'ancienne majorité.

présidence. Ce sont les mêmes qui devraient leur permettre de l'obtenir vendredi. qui devralent leur permettre de l'obtenir vendredi.

Ils remarquent que leur parti est le mieux représenté, à gauche, au sein du conseil régional.

M. François Mitterrand leur a donné raison. Ils ajoutent que les électeurs des trois départements picards — l'Aisne, l'Oise et la gliano, secrétaire de la fédération socialiste de la Somme, résume ainsi l'atmosphère de la seconde séance de négociations — il n'y en a eu que trois, les 19 décembre, 9 et 16 janvier: « Ils sont privés en nous disant : « Couplicards — l'Aisne, l'Oise et la piétine et vous nous dites mercl. »

#### Pas de « programme commun » régional

M. René Dosière, président du senté un texte dont la formulalangage lorsqu'il concède, avec une modération qui doit lui paraître méritoire, que les socia-listes ne voteront « pas vraiment d'enthouslasme » pour le candidat communiste. Il semble d'autant plus désenchanté que, spécialiste de l'aménagement du territoire et des collectivités locales, il croit en l'avenir de l'institution régio-nale et en ses possibilités d'action et que la négociation avec les elus du P.C.F. n'a pas abouti à la signature du « contrat régional » qu'il souhaitait établir.

Le document qu'il a soumis aux communistes leur a paru relever a à l'évidence de la tech-nique bien connue du double langage : d'un côté quelques for-mules vagues pour condamner le pouvoir, de l'autre des options qui s'inscrivent pleinement dans les orientations du pouvoir gis-curdien ». Il est vial que M. Dosière, militant du « courant P.S. pour mener une tout autre Mauroy » et soupçonné de politique », ont-ils fait savoir aux « rocardisme », leur avait pré-

#### Les mains vides

Vendredi les socialistes votevendred, les socialises votes ront donc les mains vides. L'avenir pour eux ne s'annonce pas vraiment rose. Les élus communistes assurent que la discussion du nouveau budget de 1980, tel du nouveau budget de 1980, tel qu'ils le conçoivent, a constituera l'engagement du débat politique de fond entre partis et avec l'ensemble des travailleurs ». Cela promet des jours difficiles à la majorité de gauche. Les relations entre les deux partis, bien que convenables en règle générale dans les municipalités d'union, sont telles au niveau des fédérations qu'un débat sur la place rations qu'un débat sur la place publique risque fort de prolonger la polémique. Les deux fédéra-tions de la Somme n'ont en aucun contact depuis les élections légis-latives de mars 1978. Pas une « action à la base » n'a été menée en commun.

Trente-cinq ans, forte barbe brune, M. Pierre Ringot, secré-taire de la fédération du P.C.F. taire de la fédération du P.C.F., qui officie à deux pas de la cathédrale d'Amiens, dans un minuscule bureau, sous le portrait de Maurice Thorez, se souvient que le siège de la fédération du partisocialiste a changé d'adresse, mais il feint de ne pas savoir où il est installé. « Leur premier secrétaire ? Aux dernières nouvelles, c'est Corigiano. Mais... »

« Aux dernières nouvelles », c'est en effet M. Pierre Corigliano militant de vieille souche. Il se latte d'avoir fait ses premières armes avec les « bébés » socia-listes, à sept ans, en 1937, chez

Léon Blum et de François Mit-terrand. Il téléphone de temps à eutre, dit-il, à son homologue communiste. Au siège de la fédé-ration du PC.F., on lui répond invariablement que le secrétaire fédéral est absent.

M. Max Lejeune, sénateur gauche démocratique) de la Somme, prévoit le pire. La mésentente, bien str. Ancien socialiste passé à la majorité en 1973 pour incompatibilité d'humeur avec le programme communistes en majoriel il est spécialiste en majoriel il est spécialiste en en général, il est spécialiste en la matière. Ancien président du conseil régional, il redoute sur-tout, dit-il, les conséquences éco-nomiques d'une présidence com-muniste : « Cela va faire fuir les innestineurs. investisseurs ».

Que faire pour empècher M. Maiilet d'accéder à la présidence? M. Lejeune a tenté une ultime manœuvre en lançant un appel à ses amis de la majorité afin qu'ils votent pour un socialiste. Il a été relayé par les trois autres anciens présidents du conseil qui, comme lui, se disent e prési à tout mettre en œuvre pour éviter une présidence communiste ».

Cette initiative a fait sourire les dirigeants locaux du P.S. qui, de toute manière, n'ont pas l'intention de présenter un candidat. Les communistes non plus n'y ont pas cru. Sous son portrait de Maurice Thorez, M. Pierre ingot assure: a L'histoire n'est pas du côté de Max Lejeune.

JEAN-YVES LHOMEAU.

#### Le communiqué officiel du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est réuni le mercredi 30 janvier au palais de l'Elysée sous la prési-dence de M. Valéry Giscard d'Es-taing. Au terme de ses travaux, le communiqué suivant a été publié :

● LES SECOURS POUR L'ILE DE LA RÉUNION

Le ministre de l'intérieur a rendu compte de la situation à la Réunion à la suite du cyclone (15 au 27 janries bi dégéts.

La solidarité nationale a immé diatement joué, et les premiers secours nécessaires ont été ache-minés. Le secrétaire d'Etat apprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) coordonner les opérations de seconts et assurer la population et ses élus du soutien du gouvernement et du pays tout entier.

A cette fin, une mission inter-ministérielle, à laquelle se joindra un représentant des communantés européennes, se rendra à la Réunion le leudi 31 fanvier, et remettra an gonvernement un rapport de propo-sitions. Le conseil des ministres arrêtera aussitôt les dispositions

Le gonvernement a décidé d'ouvrir stement un crédit de 15 mililons de francs pour les aides les francs pour les secours d'extrême nrgence, et un crédit de 10 millions francs pour les chantiers de

Le président de la République exprime sa profonde sympathie aus familles qui sont dans la donieur et rend hommage au courage de la population, ainsi qu'au dévouement des élus et des responsables de la longue période.

Il a demandé au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les nesures propres à rétabile des condi-

#### (Live page 32.) ● LE VOYAGE EN INDE

Le président de la République a informé le Consei ides ministres de la visite qu'il a effectuée en Inde du 25 au 29 janvier 1988. Il a rappelé les deux objectifs qu'il s'était fixés :

- Etablir entre la France et l'Inde un dialogue à la mesure du rôle que c epays, fondateur du mouvement des non-alignés, joue dans les affai-res de sa région et du monds :

— Donner un nouvel élan à notre coopération avec un pays appelé à connaître un important développe-ment, et qui constitue un partenaire essentiel dans la réorganisation des relations économiques internations-

Uns déclaration commune a ex-primé les vues semblables de l'Inde et de la France sur la situation internationale actuelle et les actions qu'elle requiert. Déterminés à être une force de paix face à l'aggravation des tensions, déclarant inaccep-tables l'emploi de la force et les interventions dans les affaires inté-rieures d'Etats souverains, les deux pays se sont engagés à concerter leurs efforts et à prendre toute initiative nécessaire pour atténuer les tensions actuelles

Plusieurs accords visant à renfor-cer la coopération économique et technique entre les deux pays ont été conclus, notamment pour la réa-lisation conjointe, en Inde, d'une importante usine de production d'aluminium. Ils traduisent leur volonté concrète d'intensifier leurs rapports pour les porter au niveau qu'appelle leur polds respectif. Le président a conciu en souli-Le president à Concre en Boun-grant que l'approfondissement du dialogue politique franco-indien constitue un fait positif important pour l'ensemble de la communanté internationale, compte teau de la piace que l'Inde et la France occu-

Le président de la République a La president de la Republique a exprimé son appréciation pour la grande cordialité et la parfaite orga-nisation de l'accueil que lui ont réservé les hautes autorités de l'Inde.

#### RÉSERVES DE CHANGE

change de la France.

Il a indiqué qu'au cours des deux dernières années les avoirs officiels en or et devises opt connu une forte croissance passant de 108 millards de francs au début de 1978 à 217 mil-liards de francs au 25 janvier 1980. Cette augmentation s'explique pour l'essentiel par la revaloriation du stock d'or de la France. Ce stock d'or avait été sagement constitué dans le passé; il atteint environ 3 286 tonnes. Il est évaiué,

sur la moyenne des cours du tri-mestre précèdent, à 169 milliards de francs. L'angmentation des avoirs officiels

de change est également due à l'excé-dent de notre balance des paiements, qui a permis à nos réserves en devises d'atteindre un niveau de 41 miliards de france.
Les avoirs officiels en or et en devises de la France se situent ainsi au troisième rang dans le monde, après ceux de l'Allemagne fédérale et des Etnts-Unis.

#### (Live page 29.) COMMERCE EXTÉRIEUR

Le ministre du commerce exté-rieur a présenté au conseil la situation du commerce extérieur de la France à la fin de 1979. Grâce à un excédent substantie

degagestent un excedent estime à 10 miliards de trancs. Maigré le maintien d'un courant d'importa-tions soutenn par la demande iztò-rieure, le dynamismo des exporta-tions françaises dans tous les secteurs, et notamment dans le -alimentaire et celui des apacité de notre pays à affrontes 10 milliards de francs maigré l'alourles bestures prises en àveur du commerce extérieur au cours de l'aunée 1973 ont permis une amélioration notable de l'aide aux exportateurs. Cette action sera poursuivie par la simplification de l'accès des petites et moyeunes entreprises à ce dispositif et aux la syntament des dispositif et par le renforcement des moyens consecrés à certains objec-tifs prioritaires, géographiques on

#### • ÉCONOMIES BUDGETAIRES. Conformément aux déclarations du premier ministre devant le Parle-

ment au moment de la discussion de la loi de finances pour 1989, le conseil des ministres a décidé d'engager une action systématique de recherche d'économies budgétaires. Sur proposition du ministre du budget, une nouvelle procédure a été décidée, qui mobilisera l'engemble des administrations ainsi que les corps de contrôle à responsabilité financière. Elle sera engagée immédistement et devra déboucher, su début du mois de mars, sur de pre-mières décisions d'économies qui trouveront leur application de manière systématique dans le projet cela sera possible, ces décisions pren-dront effet des l'année 1980.

Le président de la République a demandé au gouvernement de resimplifications administratives, de manière à libérer davantage les forces productives du pays et à faciliter la vie quotidienne des citoyens et à faire de cette simplification une de ses tâches prioritaires pour 1986.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs a rendu compte des travats de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays d'expression fran-çaise, qui a réuni à Cotonou, pour sa dixième session, les représentants

de dix-huit pays.

La conférence a décidé la réali-sation en 1989 de vingt opérations dans trois domaines : les rencontres sportives, les échanges de jeunes, la formation de cadres. ormation de cadres. Procédant à un échange de vues

sur l'ensemble des problèmes spor-tifs, elle a exprimé la volonté de on de ses membres. ent affirmé la soli-

#### France aux pays d'Afrique noire. (Lire page 6.) AIDES SOCIALES

Dans le cadre de la politique de solidarité engagée, le gouvernement a décidé, le 2 janvier dernièr, pour atténuer les effets directs et indi-rects de la hausse des prix de l'énergie, de prendre des mesures excep-tionnelles en faveur des personnes âgées et handicapées à revenus modestes, ainsi que des familles, En ce qui concerns les personnes âcées titulaires du minimum vieilcertaines personnes invalides), io ministre de la santé et de la sécurité sociale a indiqué qu'une majo-ration de 156 F de Pailocation du sera versée dans le courant du mois de février. Cette mesure bénéficiera à plu de deux millions de personnes agées et à trois cent solvante-cinq mille personnes handicapées ou inva-

lides. Le ministre délégué auprès du premier ministre charge de la condi-tion féminine a rappelé que le conseil des ministres du 2 janvier a décidé de majorer exceptionnellement de 156 F le complément fami-lial versé un mois de février 1980 et d'allouer, à la même date, 156 F par enfant, solarisé aux familles ayant bénéficié, en septembre 1978, de Pallocation de rentrée seolaire, qui était alors énements meteriés RESERVES DE CHANGE

dui était alors également majorée.

Le ministre de l'économie a austyse l'évolution des avoirs officiels de 7,6 millions d'enfants bénéficieron de la majoration du complément familial; 2,3 millions de families élevant cinq millions d'enfants de six à seize ans bénéficieront de l'alloration exceptionnelle de 156 F

par enfant scolarisé. Ces deux dispositions ponyant profiter aux mêmes familles, plus de trois millions et demi d'entre elles recevront, en février, un supplément de prestations de plus de 300 F en

#### ● PRIID'HOMMES

ticipation, à pour effet de remforces l'autorité des nouveaux conscillers, Les conscills de prod'hommes, dont il out été créés et 23 supprimés, loppe budgétaire de 187 millions de france leur sera consacrée en 1988, dout 163 en vacations et frais de fonctionnement et 21 en crédits ionectionnement et 24 en 15 cents fonc-tionnaires, qui viendront s'ajouter aux six cents existants, devront être recratés au cours du premier semes-

tre de 1980. En vertu de la loi du 5 janvier 1980, l'installation effective des nouvenux conseils r'effectuera du 15 jan-vier dernier au 15 juillet prochain seion les possibilités matérielles en locaux et en personnels. Mais les pouveaux conseillers préteront ser-ment dès le mois de janvier et élimant des la mois de jauver et di-ront leurs président et vice-président en février. Pendant cette perio le transitoire, qui prendra fin le 15 juillet 1988, les tribunaux d'ins-tance et les anciens conseils de prud'hommes continueront, le cas échéaut, à traiter le contentieux

La réforme de la juridiction pred'homale constitue un événement important dans Phistoire judiciaire de La France et consacre une amé-lioration sensible du service public de la justice dans le domaine social.

#### ● LA PÊCHE

Le ministre des transports a rendu compte des travaux du conscil des Communautés des ministres charefe de la pêche qui ent permis d'aboutir à différents accords :

— sur les possibilités de capture en 1989 par les pêcheurs de la Communauté :

— sur les négociations entre la Communauté économique e a ropéenne, la Guinée-Bissau et la Norvège.

#### FONCTIONNAIRES

Le conseil des ministres a approuvé un décret portant augmenta-tion des traitements des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat de 8,80 % à compter du 1= janvier 1980. Cette augmentation, prise en appli-cation de l'accord salarial conclu-pour 1979 entre le gouvernement et les organisations syndicales de la fonction publique, a pour objet d'assurer le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires.

#### UNIVERSITÉS

Les décrets du 8 soût 1979 out firé de nouvelles règles concernant le statut des professeurs et maîtresture présente, unit notamment la tuant un mode national de recrutement par concours qui fait interve-nir le consell supérieur des corps universitaires, organisme en majo-

Il était décidé que ses fonctions seralent exercées jusqu'au 31 jan-vier 1980 par l'ancien comité consul-tatif des universités. Mais celui-ci opérations de recrutement dans le délai imparti ni assurer les opéradélai imparu ni assurer les opera-tions habituelles de promotion. Dans l'intérêt même des personnels, le gouvernement a décidé de reporter au 15 septembre 1988 la date d'expi-ration des fonctions de l'ancien comité consultatif.

#### RAPATRIES

A Tourcoing

#### TROPS ANCIENS HARKES FONT LA GRÈVE DE LA FAIM

(De notre correspondant.)

Lille. - A Tourcoing, dans un ainsi attirer l'attention des pou-voirs publics sur leur situation et sur celle d'autres Français musulmans qui se trouvent aussi dans le plus grand dénuement. Sans travall, sans ressources, et pour certains d'entre eux sans logement, ils sont en quelque sorte voués à la clochardisation.

recevront, en février, un supplément de prestations de plus de 300 F en moyenna.

An total, c'est à six millions de personnes que s'adresse ainsi l'aide décidée par le gouvernement.

Le coût de ces mesures, soit 1500 millions de francs, sera intégralement financé par le budget de l'Etat.

Les décreus d'application de ces mesures, qui concernent également les départements d'outre-mer, seront publiés an « Journal officiel » du jeudi 31 janvier, et les indemnités seront effectivement payées au cours du mois de février sans que leurs bénéficiaires alent à effectuer une quelconque démarche ou à fournir des pièces administratives.

(Lire page 28.) tion du gouvernement pas ses promesses ».

Ces anciens harkis, qui Le garde des scenux a fait une communication sur la mise en place des nouveaux conseils de pradhommes. La réforme, opérée par la loi du 12 janvier 1979, a étendu la compétence des prud'hommes à l'encape des prud'hommes à l'encape des prud'hommes à l'encape soit accélérée. — G. S.





# l des ministr

##### Tricking g ### Tricking and trickin

A state of the sta

White the second of the second

Page offering on a general section of the section o

RAPATERS

The second of th

集をVert さんしょう 主義 Docteur Roger Dalet

Supprimez
vous-même
vos douleurs
par simple
pression
d'un doigt

400.000 exemplaires déjà vendus

Sommaire:

**AEROPHAGIE ALCOOLISME** ANUS (douleurs de l'...) APHONIE BRULURES (et coups de soleil) CHEVILLES (douleurs, entorses) COLIQUES CONSTIPATION COUDE (douleur du...) COUP (traumatismes) DENTS (douleur des...) DEPRESSION NERVEUSE DIARRHEE DOIGTS (douleur des...) DOS (douleur du...) ENFLURE (œdèmes) EPAULE (douleur de l'\_) ERUPTIONS FACE (douleur de la...) FATIGUE (des jambes) FOIE (crises de...) GENE RESPIRATOIRE (dyspnée) GENOU (douleur du...) GORGE (mai de...)

HOQUET INTOXICATIONS (Drogue, Alcool) LUMBAGO MAIN (douleur de la...) MAL DE MER **NEZ BOUCHE** OREILLE (douleur de !'...) PALPITATIONS POIGNET (douleur) POITRINE (douleurs) PIEDS (douleurs) REGLES ABONDANTES **REGLES DOULOUREUSES** SCIATIQUE SEIN (douleurs) SEXUALITE (impuissance, frigidité) SYNCOPE TETE (maux de...) VERS (intestinaux) VISAGE (soins du...) **VOMISSEMENTS** YEUX (douleur des)

Sanvegardez
Vous-même
votre santé
et votre beauté
par simple
pression
d'un doigi

100.000

exemplaires vendus en 2 mois

Sommaire:

ACNE
COMMENT AGIR SUR LA TAILLE
COMMENT AGIR SUR LE POIDS
COMMENT AGIR SUR L'OBESITE VRAIE
COMMENT AVOIR DE BEAUX ONGLES
COMMENT EVITER, REDUIRE LA CELLULITE DES FESSES, DES HANCHES,
DES CUISSES ET DES GENOUX
COMMENT LUTTER CONTRE LA
MAIGREUR
COUPEROSE
CUIR CHEVELU TROP GRAS OU TROP SEC
ENTRETENEZ ET TONIFIEZ VOS SOURCILS

EVITEZ ET TRAITEZ LES POILS
SUPERFLUS
EVITEZ LES VARICES ET LES ENFLURES
LUTTEZ CONTRE L'OBESITE DE
L'EPAULE ET DU BRAS
MAINTENEZ ET TONIFIEZ VOS JOUES

NE PLUS SE RONGER LES ONGLES POINTS NOIRS PREVENIR ET RALENTIR LA CHUTE DES CHEVEUX RIDES AUTOUR DE LA BOUCHE ET

RIDES AUTOUR DE LA BOUCHE ET DES LEVRES RIDES ET POCHES AUTOUR DES YEUX RIDES SUR LE NEZ
ROUGEURS PASSAGERES
SANTE DES MAINS
SANTE ET BEAUTE DES SEINS
SAUVEGARDEZ LA BONNE SANTE DES
PIEDS, EVITEZ LES CORS ET LES
OIGNONS
SAUVEGARDEZ VOTRE COLONNE VERTEBRALE, VOTRE NUQUE ET VOTRE
REGION LOMBAIRE
SAUVEGARDEZ VOTRE VENTRE ET DEVELOPPEZ VOS ABDOMINAUX
SUPPRIMEZ LES PLIS DU VENTRE ET

SUPPRIMEZ VOS BAJOUES
TACHES ROUSSES, NOIRES OU
BLANCHES
TEINT TROP PALE OU GRIS
TRAITEZ LES TACHES SUR VOTRE
CORPS
TONIFIEZ VOTRE COU

LES VERGETURES

TRAITEZ LES VERRUES, LES EXCROIS-SANCES ET LES ENGELURES VISAGE TROP GRAS OU TROP SEC VOUS AVEZ LES DOIGTS DEFORMES

DEUX OUVRAGES INDISPENSABLES PUBLIES EN 14 LANGUES

en vente chez votre libraire

ÉDITIONS DE TRÉVISE

#### L'agitation en Corse est téléguidée de l'extérieur JUSTICE

affirme M. Christian Bonnet

Trois sujets: les jeunes et la drogue, la criminalité en France et la situation en Corse ont été au centre du débat qui a réuni, le 30 janvier, pour l'émission « Face au public » diffusée par France-Inter, M. Christian Bonnat. ministra de l'buté. Bonnet, ministre de l'inté-

rieur et cinq journalistes.

A propos de la Corse, le ministre a affirmé que l'agitation y était « guidée de

Interrogé sur la présence de drogues dans les établissements scolaires, M. Bonnet a rappelé qu'il n'était pas le seul ministre à qui incombe de lutter contre la drogue : ses collègues de l'éducation et de la condition féminine et de la famille sont également concernés. Il a fait part de son « indimation » quant egalement concernés. Il a fait part de son « indignation » quant à l'attitude de certains enseignants : « Je n'hésite pas à dire que je suis scandalisé par le jait qu'un certain nombre d'enseignants — méritent-ûs encore ce titre? — puissent encourager l'usage de drogues dites « douces ». En jait il n'il a pas de drogues de course En fait, il n'y a pas de drogues douces et de drogues dures. De la drogue douce on glisse jata-lement à la drogue dure...»

Questionne sur les moyens qu'il comptait mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la drogue, le ministre devait rappeler que deux entre femilier.

#### Le cas Klaus Croissant

Après que l'on eut rapidement évoqué le terrorisme, à propos de la récente affaire de l'attentat commis contre l'ambassade de Syrie, et que le ministre eut insiste sur la complexité des enquêtes relatives à ce genre d'actions caractérisées par « l'enchevêtrement des liens entre telle et telle nation ou telle et telle fraction de tel ou tel mouvement international», M. Bonnet répondit à une question sur le cas de M. Klaus Croissant, qui est sous le coup d'un arrêté d'expulsion du ministère de l'intérieur et demande à pouvir s'installer en Après que l'on eut rapidement demande à pouvir s'installer en France : « Je n'ai aucune intention de modifier la position que f'ai prise en tant que ministre de l'intérieur vis-à-vis de lui», a déclaré le ministre.

Après avoir évoqué « le climat entretenu par les mass media » M. Bonnet a répondu à une ques-tion sur la « prolifération » des sociétés de gardiennage, évoquée par plusieurs des journalistes pré-

sents, qui ont parlé de « polices parallèles ». « Il n'y a pas pro-lifération, contrairement à une légende bien établie », a-t-il déclaré, e nous sommes opposés d'une manière systématique à toute police parallèle, parallèle au sens très large du terme, et non pas politique. »

pas politique. 
Au sujet de la Corse, M. Bonnet a notamment déclaré : « La
Corse juit partie intégrante du
territoire français. La population
corse est fière ; ella sait tout ce
qu'elle a donné à la France, mais
elle sait fort bien aussi tout ce
qu'elle doit au continent. Une petite minorité, qui n'a jamais
réussi qu'à obtenir des suffrages
dérisoères lors des consultations réussi qu'à obtenir des suffrages dérisoires lors des consultations électorales — et la loi de la démocratie, c'est la loi du suffrage — a entrepris depuis quelques années de se manifester bruyamment. Ces manifester bruyamment. Ces manifester bruyamies ne sont pas gratuites; elle ne sont sans doute pas non plus exemptes de téléguidages extérieurs.

Pressé de questions quant à l'origine de ces « téléguidages », le ministre s'est refusé à apporter quelque précision que ce soit, se bornant à indiquer que « si les convenances internationales le permettent », il pourrait éven-tuellement en dire plus un peu

extérieurs. >

 M. Edmond Simeoni, respon-sable du mouvement autonomiste Union du peuple Corse (U.P.C.), a qualifié d'a affligeante indigence » et d'« mepties » les propos tenus par le ministre de l'intérenus par le ministre de l'inte-rieur à propos des autonomistes corses. M. Simeoni a déclaré : « Ceux-ci seraient téléguidés de l'étranger, selon M. Christian Bonnet. Le colonialisme ne peut se perpétuer que par le mensonge, et, en l'occurrence, il ne déroge

pas à la règle ». Le responsable autonomiste estime que « la revendication d'au-tonomie interne est constitution-nelle, et que l'U.P.C. se bat dans la légalité, sauj quand il s'agit de débusquer les polices parallèles du ministre de l'intérieur ».

#### le mannequin DE M. MARCHAIS DANS LA FOSSE AUX OURS

Marchais chez ses frères » : le mercredi 30 janvier, dans l'ap midi, une quinzaine de militants d'extrême droite du « groupe intervention nationaliste » ont descendu dans la fosse aux ours le mannegula en cire représentant le secrétaire génécal du P. C. F. qu'ils avaient dérobé le 17 janvier au musée Grévin (« le Monde » du 19 janvier). Le mot « Moseon a svoit été inscrit à la peinture rouge sur le front de

Les austre ours bruns, d'abord surpris, se réfugièrent dans un coin de la fosse avant de jouer avec le mannequin à coups de crocs et de griffes.

« Nous entreprendrons d'autres actions de ce type contre Geor-ges Marchais, valet de Moscou a, a déclaré un membre du groupe. La direction du Jardin des Plantes condamne cette action : < Les ours ne sont pas des jouets et n'ont pus à être mêlés à des questions politiques », déciare Mms Marie - Claude Demontoy, vétérinaire au Jardin des Plan-tes. e Si les ours svalent eu faim et avalent avalé de la cire, cela aurait pu être dang pour eux.»

# FAITS DIVERS

#### LE CORPS D'UN ENFANT DECOUVERT DANS UN CANAL

Des promeneurs ont découvert, mercredi 30 janvier, dans le canal du Rhône au Rhin à Mulhouse (Haut-Rhin), le cadavre d'un enfant nu, le corps décapité et mutilé. Il pourrait s'agir de Jacques Haentzier, six ans qui avait disparu le 18 décembre (le Monde des 22 et 28 décembre 1979). Le corps a en effet été découvert à 500 mètres du domicile des parents de l'enfant. Une autopsie dévait être pratiquée ce jeudi 31 janvier.

● Tempête en mer : vingt-sept marins japonais disparus. — Vingt-sept marins sont portes disparus au large du Japon après que les équipages de deux cargos ja-ponais eurent été obligés d'évacuer leurs navires en pleine tempête, l'un dans la mer du Japon, l'autre

 Un biréacteur de Haison e Un biréacteur de liaison Falcon-10, de l'aéronavale, s'est écrasé, mercredi soir 30 janvier, à l'atterrissage, à l'entrée de la piste de l'aérodrome de Toul-Rosière (Meurthe-et-Moselle). Le pilote, le major Raymond Bremont, et le mécanicien, le premier maître Leball, ont été tués. Les trols passagers, en prove-

#### La controverse sur les biens français de Bokassa

Deux instances pour sept propriétés

Les péripéties judiciaires autour des sept propriétés de Bokassa en France sont, sans aucan doute, loin d'être terminées. Achetées le 9 octobre 1979 à Abidjan (Côte-d'Ivoire) par M. Bernard Taple, un homme d'effettes perisien de d'Ivoire) par M. Bernard Taple, un homme d'affaires parisien de trente-sept aus, pour la somme de 12540 000 francs, ces sept propriétés de l'empereur déchu sont l'objet d'une bataille compliquée de procédure. Bien que l'acte de vente sit été enregistré en bonne et due forme à Abidjan le 23 octobre 1979, l'ancien souverain est ensuite revenu sur sa rain est ensuite revenu sur sa décision et a demandé l'annula-tion du contrat estiment que ses biens étalent sous-estimes. Deux biens étaient sous-estimés. Deux juridictions ont été salsies, celle d'Abidjan et celle de Paris. La première le 20 novembre et la seconde un jour plus tôt. Lequelle est compétente pour juger du différend? Telle est la question qui est posée depuis plus le urs semaines déjà aux magistrais de la première chambre civile du tribunal de Paris présidée par Mme Simone Rozès.

Après que les difficultés entre Mª Youn Assouline et Léon Boissier-Palun, prétendant chacun être le représentant de Jean-Bedei Bokassa eurent été résolnes au bénéfice de Mª Boissier-

lues au bénéfice de M Boissier-Palun, l'affaire a finalement pu ètre évoquée au fond jeudi 30 janvier. Pour M Boissier-Palun tout est clair, et tout est Palun tout est clair, et tout est simple. Non seulement une clause du contrat de vente indique que les tribunaux d'Abidjan « seront seuls compétents pour toutes contestations, litiges ou autres qui pourront s'élever », mais l'ancien monarque en exil n'a jamais donné un quelconque mandat pour saisir le tribunal de Paris. Or M° Assouline l'a fait. On est donc en présence de deux assi-Or M° Assouline l'a fait. On est donc en présence de deux assignations en justice. Laquelle des deux est valable? Pour M° Boissier-Palun, ca ne fait aucun doute : « Les époux Bokassa sont maîtres du droit et cette instance n'existe plus. » D'ailleurs, le tribunal d'Abidjan a rejeté, le 20 décembre, comme mai fondées, les exceptions soulevées par les les exceptions soulevées par les défenseurs de M. Tapie qui tendaient à s'opposer au rejet de la demande de saisine de Paris. Les demande de saisine de l'alia. Les débats ont eu lieu au fond le 3 janvier demier et la décision doit être rendue par la justice ivoirienne le 21 février. « Tout cela est une simple question de procédure, ajoute M° Boissier-Palun, et nous ne sommes pas venus ici pour jaire le procès de Bokussa. Il aura lieu un jour et pas ici. »

#### Tout bénéfice

pas ici. >

Tel n'est pas l'avis de M' Luc Gramblat, avocat de M. Tapie, qui veut expliquer au tribunal les tenants et aboutissants de ce contrat. Il indique que son client a pu s'entretenir avec l'ancien empereur de Centrafrique, grâce à M. Houphouët-Boigny, président de la République de Côte-d'Ivoire, qu'il comnaissait ; que le chef que l'ouvrage de M. Jules Chomé l'intérieur n'était d'Etat africain a même « fourni » est de « provenance étrangère » et d'« arreur manifeste »

un notaire pour rédiger les actes et que ceux-ci ont été faits régu-lièrement en présence d'un autre notaire français, M. Francis Lafond, d'Angoulème, tout cela avec l'accord des autorités ivoi-riennes. M. Houphouêt-Bolgny a, aussi le 24 octobre, présenté M. Taple au directeur exécutif de l'UNICEF, à New-York, M. Henri Labouisse, pour lui faire part de la proposition de l'homme d'af-faire français de verser la diffé-

la proposition de l'homme d'alfaire français de verser la différence entre le prix d'achat et le prix de revente au bénéfice de cette organisation.

L'avocat ajoute que Bokassa a tout simplement voulu échapper à une nationalisation ou à une saisle de ses blens en France après les différentes propositions de lois faites en ce sens par les partis politiques français (le Monde du 29 septembre et du 4 octobre 1979). Mais constatant plus tand que la menace n'avait guère de chance d'être mise à execution, il a décidé d'annuler la vente. Une vente qui a d'ailleurs été effecvente qui a d'ailleurs été effec-tuée sous condition suspensive, ce qui signifie que les propriétés

Four M° Gramblat, le désistement d'instance n'est plus possible. Il laisse entendre que Bokassa a tout intérêt à ce que le différend soit jugé à Abidjan et il ne se fait aucune illusion sur la décision qui sera prise par les magistrats ivoiriens. L'avocat de M. Tapie demande donc au tribunal de débouter Bokassa de sa demande de désistement d'instance et requiert la nomination d'un collège d'experts afin de déterminer si le prix d'achat est inférieur aux sept douxièmes de la valleur réelle, ce qui rendrait caduc le contrat. confiant, car les immeubles, dit-il, ont été achetés sur la base des actes de vente précèdents, majorée de 10 %, et ils seront revendus séparément, ce qui permettra de Pour M° Gramblat, le désisteséparément, ce qui permettra de dégager une plus-value. L'opéra-tion doit, selon M. Taple, être blanche pour lui et tout bénéfice pour l'UNICEF. Jugement le

n'auraient été payées qu'une fois

MICHEL BOLE-RICHARD,

#### AU CONSEIL D'ÉTAT

#### L'interdiction en France du livre « l'Ascension de Mobutu » est légale

l'intérieur a interdit, sur l'ensemble du territoire français, la circulation, la distribution et la mise en vente Mobutu écrit par un avocat bruxellois, M. Jules Chomé, et publié aux éditions François Maspéro. Cette décision était prise sur le fondament de l'article 14 de la loi du 29 julilet 1881, modifié par le décret du 6 mai 1939, selon lequel : = la circuletion, la distribution ou la mise en vente en France des Journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en jangue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l'intérieur. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française. Imprimés à l'étranger ou en France ».

Le 5 luillet 1978, le tribunal administratif de Paris avait annulé cette une décision rendue le 30 janvier, sur le rapport de M. Jean-Paul Costa, et les observations de M° Waquet, M. Bruno Genevols, le Conseil d'Etat, en l'espèce, la publication en France statuant sur l'appel du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du était véritablement susceptible de tribunal administratif, admettant ainsi compromettre les relations franco-

la légalité de la décision du ministre. que l'ouvrage de M. Jules Chomé l'intérieur n'était pas entachée

Le 25 janvier 1974, le ministre de n'échappe donc pas au pouvoir d'interdiction, exorbitant du droit comrieur par l'article 14 de la loi du d'un ouvrage Intitulé l'Ascension de 29 juillet 1881. En effet, a relevé le Conseil d'Etat, cet ouvrage, bien qu'écrit en langue française, Imprimé et publié en France, est l'œuvre d'un auteur de nationalité étrangère, a été rédigé à l'aide d'une documentation d'origine étrangère et révèle une inspiration étrangère.

La seconde question était celle de savoir si le ministre de l'intérieur avait commis une l'iégalité en justi-fiant la mesure d'interdiction prise à l'encontre de cet ouvrage par le fait que sa publication était de nature à nuire à la conduite des relations entre la France et le Zairet. Conrairement à ce qu'avait jugé le tribunat administratif de Paris en 1978, le Conseil d'Etat a estimé que le ministre pouvait légalements se fonder sur des interdire une publication étrangère en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 14 de la loi du 29 iulicontrairement aux conclusions de let 1881. Il restait à se demander si. de l'ouvrage de M. Jules Chomé zaîroises. Le Conseil d'Etat a jugé que l'appréciation à laquelle s'était Le Conseil a estimé tout d'abord livré, sur ce point, le ministre de

#### FAITS ET JUGEMENTS

#### LES DIRIGEANTS DU « CAMARD ENCHAINÉ » CONFRONTÉS A M. DOMANQUE MARIE

M. Emile Cablé, premier juge d'instruction au tribunal de Pa-ris, a lconfronté, jeudi 30 janvier, M. Dominique Marie, ancien vacataire du ministère des finances — écroue depuis le 11 octobre 1979 — ecrone cepuis le 11 octobre 1979
pour avoir pris des photocopies de
feuilles d'impôts de MM. Valéry
Giscard d'Estaing et Marcel Dassault — avec MM. Roger Fressoz
et Claude Angeli, directeur et rédacteur en chef adjoint du Canard enchaîné, inculpés de recei
de desurgents administratifis vode documents administratifs vo-lés.

MML Fressoz et Angell ont répété qu'ils n'avaient jamais rencontré M. Marie. C edernier a confirmé qu'il ne leur avait pas remis les photocopies et qu'il ne les connaissait pas. Il affirme avoir donné ces documents au frère d'un ami dans un café et que cette même personne lui avait remis la liste dattylographiée des diverses personnelités trouvée diverses personnalités, trouvée sur lui. Une liste qui a été tapée, selon les experis sur une machine à écrire du Canard enchaîné.

Après la confrontation, les dirigeants de l'hebdomadaire ont déclaré : « M. Cabié a énuméré les charges cui existement Contra declare : a m. Came a enumere les charges qui existeraient contre le Canard. Il a souligné que les documents publiés dans le Canard avoient nécessairement une origine délictueuse, l'hypothèse d'une collocation des contribuation des contribuations de les contribua bles concernés étant exclue. Il nous a imparti un délai d'un mois pour faire parcents nos observa-tions sur les expertises et demannons sur les expertises et aeman-der une contre-expertise. Nous nous sommes étonnés que ne fi-gure pas au dossier l'étrange lettre du président de la République au garde des sceaux datés du 21 fan-vier 1979, dans laquelle le chef de l'Etat avait écrit notamment : « Je vous demande de veiller à

a ce que, dans la suite de la pro-» cédure aucun argument ne soit a tiré par le parquet contre les

» prévenus du fait de la publi-» cation ou de la détention de » documents fiscaux me concer-» nant. » (le Monde daté 23-

24 décembre). A décembre).

a Nous avons également protesté contre la décision du juge
d'instruction d'avoir fait mettre
sur table d'écoute le téléphone
d'un journaliste du Canard, ont
indiqué MM. Fressoz et Angeil, et
d'avoir versé au dossier le texte
de deux transcriptions de conversations aprec Favocat du journal. sations avec l'avocat du journal, conversations qui n'apportent aucun élèment et qui auraient du être écartées de la procédure comem étant couvertes par le

secret professionnel. s

M. Dominique Marie doit à nouveau camparaître ce jeudi 31 janvier devant M. Cablé Son avocat, M. Annie Brusion, a l'inavocat, M' Annie Brusion, a l'intention de déposer une nouvelle
demande de mise en liberté.
Une plainte a, d'autre part,
été déposée le 21 janvier par,
M. Paul-André Sadon, procureur
général du tribunal de Paris
contre M' Brusion après la publication, le même jour dans le journal le Matin, d'une lettre qu'elle
avalt adressée au magistrat et
dans laguelle elle accepat le pardans laquelle elle accusait le par-quet « d'avoir induit en erreur les magistrats de la chambre d'accu-sation ». Le bâtonnier de Paris, M° Jean Couturon, a décidé de ne pas traduire l'avocat devant le consell de l'ordre et hui a donné un a appertissement paternel.

un « avertissement paternel ». Sur la couverture du dernier numéro de « Parents », va être apposé un autocollant pour re-couvrir la mention « Mode et tracouvrir la mention « Mode et tra-vaux » annonçant un cahier de dix pages insèré à l'intérieur de ce mensuel. Une instance en ré-féré a en effet été engagée par Modes et Traveux, mensuel pu-hilé depuis 1919, qui demandait la saisie de Parents en raison de la confusion possible. Mile Pascale de Varga fait l'objet d'un mandat d'amener

pour incendie volontaire Mile Catherine - Pascale de Varga — fille de l'homme d'affaires détenu pour complicité dans l'assassinat de M. Jean de Broglie — fait l'objet d'un mandat d'amener délivré par M. Jean Ferré, premier juge d'instruction à Paris, qui a fait écrouer pour incendie volontaire et tentative a Faris, qui a lat entouer pour incendie volontaire et tentative d'escroquerie à l'assurance la tante de Mile de Varga, Mme Denise Dury, cinquante-neuf ans, gérante du restaurant Le Face-à-face, 30, rue Henri-Monnier à Paris, 9°, Miles Michèle Duc, trente-trois are attachée de presse amployée ans, attachée de presse employée occasionnellement au service de l'établissement, Pascale Paoli, vingt-quatre ans, secrétaire d'un avocat et Martine Anastaffakt, vingt-sept ans, employée de banque.

banque.

Enquêtant sur l'incendie suspect, survenu le 21 janvier, du Face-à-face, à l'intérie ur duquel fut irouvé un bidon d'essence, les policiers de la deuxième hrigade territoriale ont appris que le carburant avait été acheté dans la soirée du 19 janvier à une station située 238, rue de Charenton (12°), par trois femmes : ton (12°), par trois femmes : Miles Paoli, Anastaffaki et de

Le différend entre MM. Tazieff et Mattauer. — La chambre
civile de la cour d'appel de
Montpellier a condamné M Maurice Mattauer, président de la
Société géologique de France, à
verser 1 franc de dommages et
intérêts à M. Haroum Tazieff,
pour l'avoir diffamé dans une
lettre circulaire qui mettait notamment en cause l'boaneur professionnel de ce dernier. M. Mattauer avait été condamné en première instance, le 29 mars 1978, à
verser 5000 francs à M. Tazieff
(le Monde du 31 mars 1978).



DE LA RÉVOLTE AU SUICIDE

La mort d'une « autonome »

Le 9 janvier, peu avant midi, dans une rue paisible du sixième arrondissement de Paris, une jeune fille qui aurait eu vingtquatre ans au mois de mai, s'est jetée du sixième étage. Elle est morta sur le coup. Pascale Goetschy, jeune fille de bonne famille, devenue « autonome » par Impatience d'absolu et intolérance à l'Injustice, emprisonnée six mois à Fleury-Mérogis, aliait ainsi être la première vrale victime du printemps « automne » de 1979 et de ses suites judiciaires. Elle était sortie de prison deux mois avant son suicide. « La taule l'a tuée », affirme son ami, M. Olivier Jeannin, nat-austre ans. condamné mêma temos qu'eile et libéré

quatre lours après. Il montre des photos. Avant et après. Avant la prison : une leune fille aux longs chaveux bruns, un visage volontaire, des yeux perçants derrière des paupières mi-closes. Une force. . Elle almait la vie et la chaleur humaine. - Après la prison, des photos d'identité montrent un risage amaigri, blafard, des cheveux plaqués, des veux rougis. un regard terms. Le visage d'une vaincue. Parmi les photos qui déflient, un cliché, rétrospectivement tragique, montre Pascale s'élançant d'une fenêtre ensolelliée, bras ouverts, comme à

la conquête de l'espace.

11.1

Pascale Gœtschy n'aimait pas tionne. Partout, c'était l'oppresalon, l'injustice, l'écrasement. Se couler dans le moule ? Rien de plus facile avec ses origines. De bonnes études d'histoires de l'art pendant quatre ans, puis la rencontre, en 1977, avec un garcon qui, lui, s'est arrêté au B.E.P.C. Ils s'alment et se révoltent ensemble. Contra tout : le travail, la famille, la patrie. On voyage : seize mois aux Indes et en Afghanistan. Pas de parti, d'organisation, de chapelle : « On veut, dit Olivier, de la chaleur humaine, des indivers ce que, faute de mieux, on appelle l'-autonomie -. On nte des coups contre la société. Olivier résume cette philosophie politique : - On refuse que le corps soit considéré des gens soient opprimés par o autres. . On prépare des réunions, on fail des affiches sur l'Espagne, sur la répression. Pascale rédige, en 1978, un long texte appelant à un « regroupe

Mais l'Etat réagit. Le 23 mars et après, il sanctionne les coups d'épingle. Des - casseurs - soni pris, condamnés, Leurs amis répliquent. Olivier et Pascale sont de ceux-là. Le jour d'un procès, le 10 mai, un cocktail Molotov est lancé contre un burezu de l'Agence pour l'emploi dans le gulnzième arrondissement. Une baie vitrée vole en éclats. Pascale et Olivier, dénoncés par un trolsième tarron. sont arretes le lendemain. Juslieu qu'à la fin d'octobre - ils

nieront (1). A l'audience. Ollvier reconnaît les faits. Pascale dit aussi qu'elle était là quand le cocktali Moiotov a été lancé. Pourquoi ? « Il s'agissait de taire peur, seulement de faire peur », explique aujourd'hui Olivier.

Ils seront condamnés à deux

ans de prison, dont un avec sursis, ce qui leur permettra, étant libérables à mi-pelne, de sortir moins d'un mois après leur condamnation. Pendant six mois, ils se seront écrits tous les jours des lettres fleuves, d'amour et de révolte. A Fleury-Mérogis, Pascale refuse de s'amender. Placée dans un quartier d'isolées - seule cellule, deux promenades d'un heure chaque jour. - elle s'accepte pas n'importe quel travail dre... des drapeaux tricolores. Elle réclame le statut politique. Elle passe quatre jours au • mitard -. Elle fait une grève de la faim, notamment pour soutenir les détenus allemands de la

« Fraction armée rouge ». Puls elle est libérée. Mais dans quel état ! Elle ne cessait de répéter, raconte Olivier : tête. » Elle avait perdu la mémolre. - Elle n'arrivait plus à parier aux gens qu'elle aimait transformation émotionnalle complė's, comme si plus rien ne

#### toujours refusé que la vie soit < Le chaos dans sa tête >

Le soir de sa libération, elle

va au cinéma voir le Pull-over rouge. Le choc est profond. Elle y volt, grossle, l'injustice dont elle se sent victime. Elle de pages indignées, brûlantes. Olivier, libéré à son tour doit se mettre au travail : la loi le veut. Pascale, qui s'est inscrite en sociologie à Nanterre, travallie beaucoup pendant les heures de solitude qu'elle supvraiment libre. Elle n'est plus elle-même. - C'était, dit encore Olivier, le chaos dans sa tête. • Au début de décembre, elle assiste à un procès d'auton et s'évanouit à l'audience. Le du code de la route pour le permis de conduire. Le matin du 9 janvier, elle accompagne Olivier qui travaille à Clichy (Hauts-de-Seine). Inquiet, II hu téléphonera toutes les heures. Entra deux coups de téléphona, Sur la table, on retrouvers la moltié d'une orange qu'elle n'avait pas pris le temps d'achever. Sans cesse elle répétait : « Je ne pourrai pes redevenir dit Olivier, c'était l'amour. »

Avant d'être enterré, dans l'Ain, le corps de Pascale a été autopsie. Espérail-on y découvrir le virus de sa révolte?

BRUNO FRAPPAT. (1) Le Monde du 13 septembre et daté 21-22 octobre 1979. \* 1

bidonville reprend son aspect sortement négligé dès les premieres chalcurs qui produisent d'autres effets sur José Populo. le narrateur. Bien qu'il a refuse de procréer » dans un univers où les couvées se multiplient, José Populo est toujours à l'affût du sexe. L'amour et la survie sont les deux obsessions qu'il partage du reste, avec son ami Mambo qu'un laminoir à froid vorace a rendu manchot. Quand les étudiants viennent aux « sous-déve-



# Rencontre avec Ernst Jünger

 Un regard d'une étonnante jeunesse.

RNST JUNGER aura quatre-vingt-cinq ans le 29 mars prochain. La semaine dernière, il séjournait à Paris. Nous l'avons rencontré rue du Cherche-Midi, Seuls ses cheveux tout blancs et le travail du destin sur son visage trahissent son age. Mais l'allure, la voix, et le regard surtout, qui sont d'une étonnante jeunesse, démentent l'aveu des rides.

Le 28 avril 1939, il avait évoque dans son Journal un nomme qui « joignait les marques de l'age à une agréable sorte de puerilite ». « C'est l'air que je roudrais avoir plus tard », avait noté Jünger. Il est parvenu à se faire un tel vizage, en appliquant sans doute l'admirable principe de conduite, qui figure également dans le Journal : a Aussi longtemps que nous restons des apprentis, nous n'avons pas le droit de vieillir. » Il semble que Junger ait toujours continué d'apprendre, avant gardé cette vertu essentielle : « l'art de recevoir > ce que donne le monde. Il n'a pas commis le péché d'ingratitude envers la chance,

• Le sexe et la révo-

OMME tout jeune homme

bien élevé, Conrad Detrez

trompe son monde. Eduqué

pour le confort de Dieu dans sa

Belgique natale, il rompt avec le

séminaire, se dérobe au service

militaire et se sauve au Brésil.

Il y acquiert la connaissance des

révolutionnaires, des auteurs

brésiliens et l'expérience des

cuis - de - basse - fosse. Libéré,

expulsé, il se remet de sa jeunesse

tourmentée dans trois romans,

dont l'Herbe à brûler oui lui vaut

C'est un bidonville du Gua-

nabura en état de sièce qui

tient le rôle principal dans son

nouveau roman, la Lutte finale.

L'évocation de ce genre de mi-sère relève de l'obscénité, frise

l'insupportable. Conrad Detrez a

place des contre-feux en adop-

tant le mode picaresque. Mélant

le travioue à la farce, la gail-

lurdise à l'espérance révolution-

naire et l'amitié à la couardise.

il revêt des couleurs de l'épopée

un catalogue de tarpitudes d'une

rare densité, comme on ajoute

du sucre à une affreuse potion.

quelque sorte, à la norme : une

déjection de mégapolis aban-

donnée à une fourmillère de cho-

meurs, de paysans sans terre, de

marginaux en détresse. Il s'épa-

noult comme un abcès au bord

d'une décharge où fouillent de

repugnants troglodytes. Des mi-

séreux y glanent leur nourriture.

Des êtres, assassinés ou non, s'y

Quand menace la tempête, les

garçons « courtauds et gras »

obtiennent des dames les faveurs

qu'elles leur refusent aux heures

paisibles. Assis sur le couvercle

des baraques, ils stabilisent les

toitures soumises à la frénésie du

rent. Cette savante application

de la théorie de Newton face aux

lois de l'aérodynamique confère

à leur pesant de chair et d'os

une valeur sociale inesperee.

Grace à eux, le bidonville du

Trou, toutes voiles dehors, tra-

verse la tempète qui brouille

engioutissent.

Son bidonville se conforme, en

le prix Renaudot en 1978.

lution an bidourille.

Vive « la Lutte finale »!

Comme je lui offre un exem-plaire de la Déception historique, il rit et s'exclame : « L'histoire quelle déception! » Ce qu'il avait écrit, durant les années funestes, retrouve une résonance particulière dans les journées que nous traversons : « L'époque ressemble à un maurais défilé que les hommes sont obligés de franchir. »

Jünger était à Paris pour la publication de son journal de guerre, dans une version enfin complète. Trois volumes sont parus, qui nous conduisent de 1939 à 1945. Un quatrième est prévu. Dans la préface, Jünger compare son entreprise aux livres que tlennent les marins, durant les tempètes : « La situation peut devenir si menaçante qu'elle amène l'œuvre à sc rapprocher du livre de bord, comme l'annonce, pour la première fois, la Volonté de puissance. » Le Journal de cet officier allemand, durant la campagne de France et durant l'occupation de Paris, offre l'image d'un homme solitaire, essayant de préserver dans la tourmente sa manière de vivre et de penser. Jünger n'a pas cede à la tyrannie des circonstances. Il ne s'est pas trahi lui-même, sous le règne de la banalité meurtrière.

loppes » pour « préparer la lutte finale », les goûts des deux

hommes les inclinent davantage

à l'étude de la Rérolution

sexuelle plutôt que du Que

faire? Le vocabulaire des ou-

vrages pose à ces quasi-analpha-

bètes plus de problèmes qu'il n'en

resout : « Comment un savoir qui

demeure obscur pourrait rous

pousser dans la voie lumineuse

de la rictoire? » Des «chocho-

vail, viennent à leur tour

apporter la théorie aux révolu-

Les premières actions contre le

régime militaire menées dans un

désordre ubuesque se concluent

par des échecs aussi tragiques

que cocasses. Les étudiants

expliquent qu'a au cours de

l'histoire, la plupart du temps, les

luttes victorieuses avaient mal

commence...» Les prisons débor-

dent. José Populo est parqué

avec les fous. Pour sauver sa

peau, il devient Dieu. Juché sur

un échafaudage de meubles, il

s», vêtus de b

tionnaires potentiels.



Dessin de CAGNAT.

D'une manière générale, son œuvre montre un homme que les ambitions communes n'intéres sent pas. Il a menė ce qu'il appelle des chasses subtiles » non seulement dans le domaine 200logique, mais dans tous les autres domaines. Considérant que « la vie e; les choses recelent des vertus que le cours ord :naire ne nous dévoile pas », il s'est employé à discerner ces mystères dans les apparences. Son « cœur aventureux » l'a conduit vers toute sorte de rencontres et d'étonnements. Il a ressenti chaque découverte comme « l'irruption » d'une « image étrangère » parmi ses pensées. a Dès qu'elle a mis sa marque en

nous c'est comme une petite bles-

sure, une légère souffrance... »

Jünger raconte dans son Journal l'histoire d'un ermite auque! principe de conduite. L'ermite lui dit : « Tends vers l'accessible. » Mais comme le jeune nomme insiste pour obtenir un second principe, qui vienne renforcer le premier, l'ermite ajoute : " Tends vers l'inaccessible. : Junger a concilié ces maximes contraires, en cherchant dans l'expérience immédiate les secrets qu'il desirait surprendre. Lorsqu'on fréquente ses textes, on voit que le moindre événement retient son attention, et provoque sa réflexion. S'il coupe des vers en morceaux, en donnant des coups de beche dans son jardin, cela

der que a l'on est invulnérable ».

Comme nous buvons de l'alcool, je lui rappelle ses propos sur le vin : « Le vin ne fait pas naître les idées chez le buveur, mais... il en favorise le mourement. » Jünger ne renie pas cet éloge. Cependant, il le modère, en ajoutant que al'alcool rend optimiste sur le stulc... v. Certes, il faut se méfier de l'euphorie, dans un domaine qui demande une constante sèverite. Jünger donne souvent l'exemple de cette rigueur nécessaire. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les aphorismes qu'il a publiès dans la revue la Délirante (1) : « L'esclarage prend de graves proportions. lorsqu'on lui accorde de ressembler à la liberté, » Ou bien : « La mort est le plus projond soutirée de son Journal, montre comment l'économie de son langage accroit l'émotion, en la maitrisant : ( On peut voir le nécessaire. le comprendre, le vouloir, "a:mer même, tout en se seniant pénétre d'une douleur infinie, » FRANÇOIS BOTT.

\* JARDINS ET ROUTES (1939-1940), 256 pages. Environ 63 F. PREMIER JOURNAL PARISIEN (1941 - 1943), 320 pages. Environ 65 F. DEUNIEME JOURNAL PARI-SIEN (1943-1948), 430 pages, Envi-ron 80 F. Edition définitive revue par Henri Pland, traduction de Maurice Betz, Henri Pland et Frédéric de Towarnicki. Edit. Christian

(1) Numéro 7, automne 1979.

#### urine sur les « dingos » : « Dieu l'incite à méditer sur la doupleut... » leur et sur la peur ; a La peur BERNARD ALLIOT. toute nue appelle touiours le ter-(Lire la suite page 15.) rible. » Aussi faut-il se persua-

• Pierre Darmon fait surgir une « minorité » supplémentaire.

TTENTION ! Une gaillardise peut en cacher une autre. La grivoiserie calculée d'un propos dissimule alsement la perversion d'une pensée. Telle boutade sur le droit de cuissage rendra plus tolérable, c'est du moins ce qu'on en espère, la froide apologie d'une agression. Chez Pierre Darmon. la demarche est moins équivoque. Mais les recherches, là aussi, sont à double fond, impudiques et déstabilisantes : cet auteur a patiemment rassemblé les pièces tragiques et croustilleuses d'un dossier sur l'impuissance. Pardelà cette collecte, il s'agissait pour notre homme de descendre dans les profondeurs infernales de l'inconscient sexuel, tel qu'il fonctionnait chez nos ancêtres.

La pilule

du coq gaulois Au point de départ de cette exploration, figure le problème de l'aiguillette (rite magique de castration), qu'accompagne l'obsession de la virilité. Feuilletez la publicité pharmaceutique des journaux vers 1900 : vous n'y trouverez que coqs gaulois battant des ailes et levant la crête. juchés sur des petites annonces ; celles-ci vantent telle ou telle

pilule, susceptible de raffermir les appétits masculins. Ces pla-cards publicitaires témoignent des angoisses des citoyens de la Belle Epoque, ils n'étaient jamais sûrs, au ilt, d'être ce que la culture de leur temps exigean qu'ils fussent : des hommes, de vrais

En des temps plus anciens

Maudite soit l'impuissance!

(seizième siècle), l'anxiété s'éta:t focailsée sur la peur de l'aiguillette. Vous allez vous marier (à l'église). Vous prenez grand soin de faire célébrer la cérémonie pendant la nuit, pour être l'abri des manigances des sorciers, dont vous espérez qu'à cette heure nocturne -ils sont endormis comme tout le monde. Et pourtant... à l'instant où le pretre en 1580, en 1600 bénit les anneaux et scelle les promesses nuptiales, voila qu'une sorcière, dissimulée derrière un piller jette par-dessus son épaule des pièces de monnaie, symbole de votre virilité qu'elle disperse désormais à tous les vents. Vous êtes maintenant lie, incapable de déflorer voire épouse. Vous serez en butte, malheureux que vous ètes, aux railleries de votre entourage. Vous comprendrez peu à peu que vous fûtes victime de techniques de castration symboliques, et d'autant plus redoutables. On voudrait à ce propos que les Freudiens, les Lacaniens, sur lesquels passe aujourd'hut le vent de la déroute se ressalsissent, qu'ils viennent au secours des historiens et du pauvre Darmon qui n'en peut

mais. Quand donc ces savants éminents réussiront-ils à éclairer. en termes psychanalytiques, la personnalité de nos aïeux, tellement vulnérables aux menaces d'émasculation ?

Le lieu stratégique de ce livre, ou la critique attend l'auteur, c'est évidemment le « congrès » ce pont-aux-anes de notre sexolegie d'ancien type. Quand un oux était accusé d'impuissance. il devait, pour se laver de cette imputation alors déshonorante. rencontrer sa compagne au lit sur les draps, sous les yeux surtout des chirurgiens, des matrones, etc. Les uns et les autres disséquaient visuellement les performances ainsi obtenues par le couple, ou bien ils constataient la carence de l'un des époux... Cependant, le Tout-Paris s'écrasait dans les rues voisines, à l'affût des potins du fameux

« congrès ». Ces procédures étranges culminent au dix-huitième siècle ; puis elles disparaissalent de la pratique. Elles laisseront derrière elles des souvenirs égrillards ou atroces, des fantasmes toujours vivants dont témoigne aujourd'hui encore le livre de Darmon. Les personnes qui se soumettaient à ces formailtés d'un autre age étaient souvent de condition noble et de nationaiité française. Le cuite gaulois de la virilité colore décidément notre blason national et nobiliaire. Phallus

EMMANUEL LE ROY LADURIE (Live la suite page 18.)

pas mort!

#### « Deux crimes d'Alger » d'Alfred Fabre-Luce

## Un certaine idée du meurtre politique

E président de la République s'est inquiété récemment que la télévision manque de mémoire. Il semblerait au contraire qu'elle ravive les souvenirs. Le fait que l'histoire s'écrive désormais sous le contrôle de millions de jurés, et à travers l'émotion d'un spectacle, interdit aux témoins embarrassés le silence que permettaient les débats feutrés entre spécialistes. Tant que son rôle dans la mort de Darlan n'était évoque qu'en livres, le comte de Paris n'a pas jugé bon de le nier Désigne tel un tueur de mélodrame ou Henri III dans l'assassinat du duc de Guise, il lui fallait protester avec une égale théâtralité. Les accusations réitérées qu'il s'attire — voir a la suite de cette chronique — font craindre pour lui que son dossier ne soit pas trop bon.

En admettant qu'il n'ait pas ordonné le meurtre de l'amiral, qui donc l'a inspiré, puisque les proches de de Gaulle le nient pour teur compte (M. Gaston Palewski, le Monde du 15 décembre 1979) et que le jeune Bonnier, en tout état de

cause, n'a pu agir seul? Des dizaines d'historiens et de témoins ont charché une réponse, notamment Alain Decaux, Mario Faivre, Nerin Gun, Pierre Ordioni. Les lecteurs qui connaissent mai l'affaire, ou s'y perdent, auront intérêt à lire le résumé et le point que vient d'en donner Alfred Fabre-Luce dans Deux crimes d'Alger. A part une erreur de détail - Fernand Bonnier n'est bas enterré à Alger mais à Sèvres, avec sa tante Hetzel qui l'a - l'auteur, qui ne s'en laisse pas conter, ne néglige aucun des faits averes, et ses hypothèses d'antigaulliste viscéral, après tant d'exégètes de l'autre bord, rapprochent

E livre était achevé avant le démenti princier du 21 janvier, mais Alfred Fabre-Luce nous a réaffirmé par lettre sa conviction que le comte de Paris a bien ordonné la disparition physique de Darlan, au cours de ses reunions

#### par Bertrand Poirot-Delpech

chez les d'Astier. Le prétendant, qui a fait des offres de service à Vichy, se voit tout à fait en successeur de l'amiral à Alger, en attendant mieux. Arrivé du Maroc le 10 décembre, le 12 il distribue les portefeuilles!

Cette assurance serait inimaginable sans le soutien de de Gaulle, ou du moins des envoyes qui parient en son nom. Les frères d'Astier apportent ces garanties. On aura beau tout faire pour étouffer les témoignages ultimes de Bonnier sur l'accord de Londres, on ne pourra nier que le maurtrier portait sur lui des dollars fournis à la France libre par l'Intelligence Service, en vue de son évasion.

M. Gaston Palewski, suggerant que l'exécution hâtive de Bonnier a pu être demandée par Roosevelt (?), affirme qu'un ordre du général concernant la disparition de Darian contredirait tout ce qu'il a appris comme directeur de cabinet. Soit! Mais Maurice Duverger a beau jeu de repliquer que ces sories d'affaires se réglent par d'autres voies.

u cours de la mise au point du comte de Paris, il a été A observé que, si Londres avait décide la suppression de Darian, les agents du B.C.R.A. auraient pu exécuter les ordres plus discrétement qu'ils ne le furent. Mais qui sait si certains émissaires n'appartenaient pas à ce service, et n'ont nas préfére profiter sur place du complot royaliste ? M. Maro Jacquet, souvent mis en cause, se tait remarquablement.

Faute de certitude, la thèse de Fabre-Luce d'une utilisation du comte de Paris par les gaullistes a tout pour convaincre. A condition, évidemment, de renoncer à la légende, et d'accepter le portrait d'un général laissant son entourage devancer les pires pensées, n'hésitant pas plus devant la duplicité que devant la rébellion, et jouant avec le prince, dès 1942, le tentateur qu'il s'est montré ensuite sous la V° République. Il laut admeltre en particulier que, quand l'auteur des Mémoires se plaint qu' « on » ait voulu cacher les inspirateurs de Bonnier, c'est lui-même qu'il couvre, par un gros mensonge!

YPOTHESE sacrilège aux yeux des fervents qui veillent depuis trente-cinq ans sur la pureté de la légende, mais qu'autorisent, pour un esprit dégagé des pieusetés,

De fait, le meurtre de Darian et l'attentat manqué contre Salan, en 1957, présentent des similitudes que Fabre-Luce n'a pas de peine à rendre troublantes. Car, enfin, les votes massifs qui ont suivi le retour de 1958, ne sauraient s'effacer, non plus que la libération, les voies insurrectionnelles par lesquelles le pouvoir a été conquis par deux fois. La fable ressassée durant vingt ans, et consacrée lors du vingtième anniversaire de la V. République, veut que tout fût la faute d'une Quatrième à quia. C'est oublier, quand même, les conspirations répétées pour mettre fin par tous les moyens à la « traversée du désert ».

Electoralement, à froid, c'est sans espoir. Il faut des circonstances dramatiques, un choc sanglant, L'affaire algérienne offre le tremplin idéal : revenir en sauveur de l'Algérie française, quitte ensuite... L'occasion ne repassera pas. Dès novembre 1956, Bénouville fait part à Mª Tixier-Vignancour du scenario suivant : Salan est « liquide », Cogny, réputé plus sûr, arrive du Maroc aidé par Griotteray, de Gaulle va sur place promettre le maintien de la France, provisoirement.

(Lire la suite page 16.)

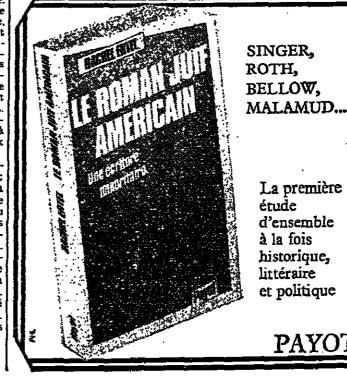

SINGER, ROTH, BELLOW,

> La première étude d'ensemble à la fois historique, littéraire et politique



#### Procès à Prague

Le VONS (Comité de défense des personnes injustement poursuivies) devant ses 28 F

Sophie Bessis L'arme alimentaire 56 F

Miguel Benasayag Malgré tout

Contes à voix basse des prisons argentines. Préface de David Rousset 28 F

Gérard Noiriel Vivre et lutter à Longwy

Collections" Débats communistes", dirigée par G. Molina et Y. Vargas

Danielle Bleitrach et Alain Chenu L'usine et la vie

Luttes regionales: Marseille et Fos. Collection "Luttes sociales", dirigée par Gerard Althabe

Tahar Benhouria L'économie de l'Algérie

Une étude exhaustive 100 F

Harry Magdoff L'impérialisme

ae i epoque coioniaie a nos jours

Mohamed Choukri Le pain nu

Une enfance marocaine Traduit et présenté par Tahar Ben Jelloun Collection "Actes et mémoires du peuple" 37 F

Mouloud Mammeri Poèmes kabyles anciens

Édition bilingue Collection "Voix" 88 F

Tahar Ben Jelloun A l'insu du souvenir

**Poèmes** Collection "Voix" 28 F

Alain Badiou L'écharpe rouge

Romanopéra Collection "Voix"

48 F

40 F

Attention : Les prix. donnés à titre indicatif, sont ceux pratiqués dans notre seule librairie

Your pouvez recevoir gratuitement notre bulletin Livres Partisans en retournant ce bon;

Adresse

François Maspero

Lplace Paul Painlevé 75005 Paris

L'écrivain suisse-allemand Adolf Muschg it récemment à Genève l'Invité de l'émission littéraire télévisée : « La voix au chapitre ». Il y fut beaucoup question de Fritz Zorn, dont le livre Mars est en passe de devenir le Werther de sa génération. Adolf Muschg, qui l'a préfacé, rappela que la plupart des grands éditeurs allemands avaient refusé le manuscrit et que les édi-tions Kindier elles-mêmes n'y croyalent guère ; le premier tirage fut de deux mille exem-

Qui était Zorn?

Mars suscite maintenant encore, maigré son succès international, de nombreuses polémiques en Suisse allemande et en Alienagne. Certains écrivains de l'ultra-gauche volent qu'un livre de dandy réservé à des dandys. Muschg lui-même avait adopte dans sa préface un ton condescendant qui lui fut vivement reproché au cours de l'émission : il n'a pas réalisé, lui fit-on remarquer, qu'aussi bien par son style, extremement déoquillé. Ilsse, que par son contenu psychologique, c'est-à-dire par les problèmes d'identité qu'il pose, Mars est à l'extrême pointe de la modernité. Muschg, sans être entièrement convaincu, prit cependant la décision de retirer sa préface de toute les

Au cours de l'émission, le nom véritable de Zorn (pseudonyme qui, en allemand, signi-fie colère) fut révélé; on a pelne à le croire, mais II se nommait Angst (peur, angoisse). On apprit également qu'avant de mourir, Zom avait spécifié que tous ses droits d'auteur traient non à sa famille mais à des organisations rėvolutionnaires. — R. J.

#### Grasset à l'heure allemande

Les éditions Grasset ont décidé de faire etrangères. Sous l'égide de Jean-Baptiste Grasset (qui n'a aucune filiation directe avec Bernard Grasset le père fondateur), trois livres viennent de paraître, tous traduits de l'alle mand : la Vie en vert, d'Alfred Kolleritsch, né en Styrie en 1931 et directeur de la revue autrichienne Manuskrite, l'Heure du réveil, de Jurek Becker, que son premier roman Jakob le menteur (1972) avait fait connaître en R.D.A. — ce quatrième roman marque sa rupture avec l'Est, - enfin, un ouvrage collectif Nous plaidons coupable, qui réunit sur un même thème quatre conles moraux de Heinrich Böll, prix Nobel de littérature, Peter Härtling (auteur notamment de Niembsch ou l'Immobilité), Adolf Muschg, auteur suisseallemand très remarqué au moment de la traduction en France de l'Impossible Enquête et Gabriele Wohmann, plus connue outre-Rhin qu'ici. A noter la présentation sous couver-

#### la vie littéraire

français, ce qui, et c'est rare, tend à ne pas elgnaier comme « étranges » ces « étrangers -. - F. W.

L'écrivain et les enquêteurs

Le jeune écrivain est-allemand Jurgen Fuchs avait déjà relaté dans ses Souvenirs d'interrogetoire, parus chez Gallimard (le Monde du 10 février 1978), les circonstances de son arrestation, en novembre 1976, par la police politique de son pays. Il revient, aujourd'hul, sous uns forme plus littérairs, dans Procès-verbai d'un duel (Flammarion. trad. de l'allemand par A. G. Kermisch, 226 p., environ 48 francs) sur une détention de neul mois, après Isquelle il fut déchu de sa nationalité et expulsé à Berlin-Ouest.

Il décrit son état d'esprit alors qu'il était coupé de toute nouvelle extérieure et soumis à l'intense pression psychologique d'enquè teurs cyniques et déshumanisés. Le délit invoqué contre ce contestataire communiste est celui d'-injure à l'Etat ». On ne relève aucune trace, bien sûr, de ce délit, si délit il y a, au cours des interrogatoires. Jurgen Fuchs restitue, au fil des pages, les motivations et l'arsenal psychologiques de ses tour-menteurs. La défense du pouvoir en place se confond avec celle de l'Etat, auquel s'ider fient ces serviteurs zélés. A partir de là, tout citoyen est virtuellement coupable: Il ne manque que la preuve. Ce n'est pas un

Contrairement à ce qu'une imagerie simpliste feralt croire, les agents de la sécurité ne sont pas des rustres dépourvus de capacités d'analyse et de connaissances du monde extérieur. Le dernier enquêteur prévient Fuchs, la veille de son expulsion pour Berlin-Ouest, de ce qui attend l'exilé en Occident: A partir de demain, dit-il, vous pourrez déverser votre cœur et faire vibrer vos chants accusateurs. On vous ouvrira quelques colonnes de journaux jusqu'à ca que votre cas solt consommé. Je me rélouis déjà à la lecture de vos phrases choisies et tourmentées à côté d'une publicité pour du dentifrice on des cigarettes. »

On devine que ce epécialiste, si perspi-cace, n'aurait guère de difficultés, quant à lui, pour se convertir à un autre système.

## Un cauchemar de dictateur

Voici un livre qui aurait enchanté Alfred Jarry. En rompant avec un certain réalisme de l'écriture romanesque, prétendument imposé par la société africaine contemporaine, l'auteur de la Vie et damie (Seuil, 192 p.), Sony Labou Tansi, opte en effet délibérément pour la fantaisie la plus débridée, et le gulde providentiel » qu'il place à la tête

de son imaginaire république de Katam gantua de Rabelais qu'un Père Ubu mâtiné cruauté raffinée dont lait preuve ce persee ab bracè'i à erisniugnae agannos à l'intransiguance de Martial, le chef de l'opposition, qui, mutilé, dépecé et même réduit en chair à pâté, n'en continuera pas moins, post mortem, à hanter des généra-tions de dictateurs imprudents fascinés par les villes, les voltures et les femmes qui sont, en Kalamanasie, l'apanage ordinaire

Il faut ajouter que, dans cette tâche toulours recommencée. Martial est activement secondé par sa fille, Chaîdena, manière de Jeanne d'Arc tropicale dont les baisers vénéneux opèrent de sérieux ravages dans

les ranga ministèriels du « guide «... A la limite du canular, cette farce, ou piutôt cette « fable », comme Sony Labou Tansi se plaît lui-même à désigner son roman, ne doit pourtant pas nous tromper sur les intentions de son auteur, qui sait mieux que quiconque quels visages carna dissimulent sous les masques de carnaval de la tragi-comédie du pouvoir africain.

Pauvert on Pauvert?

A propos d'une série de nominations chez Hachette que le Monde des livres du 18 jannous écrit :

Vous parlez des « éditions Jean-Jacques Pauvert », en indiquant que la maison Hachette va prochainement, en fixer le sort. Or les éditions Jean-Jacques Pauvert ont purement et simplement cessé d'exister pour le moment, et il n'appartient qu'à moi de décider si elles verront le jour à nouveau, ou si j'exerceral maintenant mon activité de manière différente. Il ne demoure chez Hachette, depuis le 1º janvier 1980, qu'une - Société des éditions Pauvert », dont l'activité est encore mystérieuse.

Quant aux inquiétudes dont vous parlez, elles subsistent d'autant plus que, aux questions des différents intéressés, des auteurs en particulier, la maison Hachette n'a offert depuis sept mois que des réponses vagues, ou un silence assez désinvolte. J'attends pour ma part une réponse à une lettre ancienne de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner si un certain nombre d'auteurs, à ce qu'on me dit, las d'être traités en quantité négligeable, ou en colis inertes passant de main en main, viennent de faire choix de différents conseils afin de préserver leurs Intérêts moraux et matériels. Je trouve, pour ma part, cette situation infi-

## vient de paraître

THERESE DE SAINT-PHALLE: le Métronome. - Un amour tou entre une jeune Françaice et un étadiant schèque confronté à l'antagonisme de deux univers poli-tiques. (Gallimard, 193 p.) MARCEL SCHNEIDER: PAppari-

uon de la rose. — Un bomme mort apparaît à un ami et lui ordonne d'aimer une femme. (Balland, 93 p.)
CLAUDE KLOTZ: Passe-temps. —

Humour et vieilles dentelles, ou comment les béroines du « troisième âge » de Klorż tuent le temps. (J.-C. Latrès, 236 p.) DOMINIQUE LAPIERRE, LARRY COLLINS : le Canquième Carelier. - Trente-six heures de suspeuse, au cours desquelles s'exerce aur New-York un chantage à la bombe atomique Nucleaire-ficcion et personnages réels. Par les auteurs de Paris brâle-s-il ? (Robert Laf-

font, 463 p.)
RENE FALLET : La Soupe aux choux. — Un voyageur interstel-laire tencontre le plaisir de vivre auprès de deux vieux paysans du Bourbonnais et autour d'une soupe sux choux. (Denoel, 236 p.)

Lettres étrangères ICHIEN MUJU : Collection de sable et de pierres. — Histoires amusaures, morales ou miracu-leuses écrires entre 1279 et 1283 par un moine japonais. Un vrai livre bouddhisre. Traduit, préfacé et commente par Harmur O. Ro-rermund. (Gallimard, collection Connaissance de l'Orient »,

360 p.)
JOHN M. SYNGE : les lles d'Aran. -- Un rexte peu connu de l'écri-vain irlandais, auteur du Baladin du monda occidental. Traduit de l'anglais par Hubert Comte. (Ed. Maritimes et d'Outre-Mer.)
ICCHOKAS MERAS : Ser quoi

repose le saonde ? — Le deuxième roman traduit ici d'un ecrivain lithuanien vivant aujourd'hui en Israël. Traduit du russe par Antoinette Mazzi. (Stock, « Nouveau Cabinet cosmopolite », 176 p.)
HUBERT ACHTERNBUSCH : le Jour viendra, l'Heure de la mort-

— Deux recits d'un écrivain et cinéaste allemand, né à Munich en 1938. Traduit par M.-F. De-mer. (Hachette, P.O.L., « Bibliothèque allemande », 170 p.) YANNIS RITSOS : Chrysothèmis Phèdre suivi de le Sondeur, le Heurtoir, - Deux monologue suivia de deux séries de poème parmi les plus récents du poète grec. Traduir par Gérard Pierrat. (Gallimard, « Du monde entier », EUGENIO MONTALE : Carnets de Poésie, 1971 es 1972, suivis de Poèmes épars. — Par le prix Nobel de limérature italien. Edition bilingue. Traduit par Patrice Dyerval Angelini. (Gallimard, « Du monde enrier », 278 p.)

Biographie
RONALD CLARK: Emstein, se vie
se son époque. — La vie singulière du grand physicien et créateur aux multiples talents, Traduit de l'anglais par Roland Banchor. (Srock, 654 p.)

Voyage GAUGUIN : Nos Nos — La découverte de Tahiri en 1891 par le grand peintre. Avec un hommage

en poche

LA PHILOSOPHIE EN QUESTION

ONVOQUES les 16 et 17 juin dernier, dans le grand

amphilhèâtre de la Sorbonne, les élats généraux de la philosophie ont rassemblé plus de mille personnes : chercheurs, élèves, étudiants, enseignants, tous désireux de

trouver une riposte à la réforme Haby. Calle-ci prévoit, en effet, à court terme, une réduction des effectifs professoraux et une diminution spectaculaire du nombre d'heures consacrées, dans

les classes terminales. à l'enseignement d'une discipline qui semble aussi contestée qu'à l'époque da Socrate. Quels que acient les motifs — économiques, techniques ou politiques, — qui ont pu inspirer cette réforme. Il n'en reste pas moins qu'un

pays qui commence à priver sa jeunesse de philosophie est

sur la mauvaise vole : sur ce point, tout le monde s'est retrouvé d'accord, de Vladimir Jankélévitch à Jacques Derrida, en pas-sant par Roland Brunet, Régls Debray et Paul Ricœur.

Sans doute, lorsqu'il s'est agi de passer de la critique aux propositions concrètes, l'unanimité a-t-elle disparu, et certains

diront peut-être que ces quarante-huit heures de débats pas-sionnement houleux n'ont pas about à grand-chose de concret. Mals peu Importe, car tel n'était pas leur principal objectif.

Avant toute chose, les enseignants, qui y ont participé, ont tenu à se rencontrer, à mesurer leurs forces, à juger de leur

degré de combalivité, et aussi à évaluer l'ampleur réelle des divergences qui les séparent. Or, de ce point de vue, les états-

généraux ont été un succès. Durant ces deux journées mémo-

rables, les philosophes français ont su ne pas se laisser envahir par la nostelgie de leurs privilèges anciens, ils ont compris la nécessité d'aller de l'avant et d'innover. Pour tous ceux qui n'ont pu y assister, la lecture des principales interventions et, surtout, celle des débats qui les suivirent, aujourd'hui réunis en un livre, n'est pas seulement à conseiller. Elle est Indis-

\* ETATS GENERAUX DE LA PHILOSOPHIE, éd. Flammazion.

● PARMI LES REEDITIONS : les poèmes d'André Pieyre de

Mandiarques. Le point où l'en suis, précédé de Astyanase (- Poésie -, Gallimard), le récit de Maurice Fourré la Nuit du

CHRISTIAN DELACAMPAGNE.

pensable. Une sorte d'impératif catégorique, si l'on préfé

collection & Champs s, 254 pages. Environ 16 F.

Rase-Hôtel (- L'imaginaire », Gallimard).

times et d'outre-mer, 188 p.)

Pshychanalyse JEAN LAPLANCHE : Problème siques. - Sous ce titre, Jean Laplanche tente une réinterprétation des axes majeurs de la théorie psychanalytique en trois volumes:

Finagoise (368 p.), Castration et
Symbolisation (315 p.), La Sublimation (255 p.), (Presses universitaires de France). Les Premiers Psychanalystes. — Le

ne rome des Minures de la Société psychanalytique de Vienne couvre les années 1910 et 1911. Trad. de l'allemand par N. Bak-man. (Ed. Gallimard, 364 p.)

# en bref

d'une nouvelle collection d'études littéraires, dirigée par un profes-seur de Besançon, Michel Apei-Muller, aux Editeurs français réunis. Deux titres ouvrent la collection : « la Chèvre », de Francis Pouge, par Thomas Aron, et « Voix et Traces parratives chez Stendhal n. une lecture sémiotique de « Vaniua Vaniui n. par Jean Peytard. « Entailles » se propose d'étudier les questions cantrales posées à la littérature par le développement rapide des sciences humaines, avec le souci premier de fournir plutôt des « illustrations » que des « modèles n dogmatiques.

• LE GRAND PRIX DE POESIE ALFRED - DE - VIGNY 1879 a été remis à Robert Mallet, recteur des universités de Paris et candidat à l'Académie française au fauteuil de Joseph Kessel, pour son recueil ul'Espace d'une fenètre », publié chez Gallimard (voir « le Monde » du 18 février 1979).

· KAHENA, association culturelle des juifs originaires de Tunisie, tiendra une journée d'étude sur « la vie juive en Tunisie», le dimanche 3 février. Tuuisie », le dimanche 3 février. Paul Sebag, sociologue, animera la première partie consacréa au : « Passé ancieu des juifs de Tunisien. Lucette Valensi, historienne, présidera ensuite les débats qui porteront sur : « Les communautés juives entre Orient et Occident». (A partir de 14 heures, centre Edmond-Fled. S. rue de l'Eperon, 75006 Paris.)

. LE SECOND TOME DES ● LE SECOND TOME DES

« ŒUVRES ROMANESQUES ET
THEATRALES COMPLETES » DE
MAURIAC vient de paraître à La
Plélade, dans l'édition présentée
et annotée par Jacques Petit,
professeur à l'université de Besancon. Ce volume contient
notamment « Thérèse Desqueyroux », « le Nœud de vipères »,
« le Mystère Frontenac », « le
Romancier et ses Personnages ». Romancier et ses Personnages »

MERO 11 DE LA REVUE « LES REVOLTES LOGIQUES » (Editions Solin. 1, rue des Fossés-Saint-Jacques, 75805 Paris, Prix: 25 F) figurent deux études. L'une, intitulée « le Tribunal et la Terreur du 14 juillet 1783 aux massacres de septembre », est signée par Bernard Coucin; l'autre, signée par Maria Ivens, traite de « la Liberté guidant l'artiste », Les femmes dans la révolution aigérieune font l'objet d'un débat. · AU SOMMAIRE DU NU-

● CADMOS. la revue fondée par Denis de Rongemont (122, rue de Lausanne, 1211 Genève 21, Suisse), étudie, dans son dernier numéro, le rôle que joue l'Université dans la formation et la propagation de l'idée européenne.



#### Claude Mauriac analyse les déchirements d'un couple.

TOUR de rôle, un homme et une femme se penchent L sur leur passé, préférant à la triste paix de l'âge le souvenir du drame ou du moins de l'épreuve qui faillit détruire leur couple après treize années d'un bonheur limpide. Rien, ni le temps, ni la tendresse, ni même la complicité, ne dissipera jamais l'ombre qui les sépare, celle de la rivale, de l'intrus, qui déroba

part d'amour. Rachel se confie la première. D'emblée, la souffrance lui revient, émerge, intacte, des pages de son ancien journal intime. C'était hier. Non c'était dans une autre vie, un autre monde que réchauffaient encore les feux de la passion. Son cœur battait plus vite, plus fort, ce cœur tout neuf qu'on venait de lui transplanter.

jadis à chacun d'eux sa juste

## polémique **LETTRES** A LACAN

AR quel détour un certain nombre de lettres adres-sées à Jacques Lacan ont-elles abouti dans l'arrièreboutique des éditions Solin où Bernard de Fréminville publie d'insolents libelles ? Bien qu'une enquête soit en cours, on ne le saura sans doute jamais.

Profitant de l'aubaine, B. de Fréminville a aussitôt réuni en une élégante brochure des Lettres édifiantes et curieuses adressées au docteur Lacan pour s'inscrire à son école, Toutefois, par prudence, il s'est contenté de donner les initiales des imprudents scripteurs au cas où quelques mauvais terceurs, lacanophobes et habiles pasticheurs de surcroit, auraient abusé de sa confiance.

Parmi les lettres les plus FD. — s'agirait-il do Françoise Dolto ? — vaut d'être citée : - Ta perole de vérité, écrit-elle notamment au maître, a retenti au lond de mon cœur. J'ai entendu la voix comme si elle etait venue d'une radio lointaine, et j'en ai été toute remuée comme le lut sutretois Marie. La viroinité, n'est-ce pas la disponibilité à la parole? -

li semblerait même, d'après los initiales, que le Président de la République et Georges Marcheis, conscients l'un et l'autre des enjeux représentés freudlenne, sient également jugé nécessaire de prendre contact avec Jacques Lacan. Quant à Monseigneur L. (vraisemblabl ment Monseigneur Lefebvre), il félicite ce dernier d'avoir préservé « notre douce France chrétienne du poison dépréciatif, juif et athée qu'est le freudisme -, cependant que P.S. (Philippe Sollers?) l'interroge anxieusement : « Comment se lait-il que, quand vous tenez des propos inintelligibles, cela fascine le monde, alcrs que quand j'essaie d'en faire autent, cola parait sans intérêt ? =

ROLAND JACCARD.

\* LETTRES EDIFIANTES ET CURIEUSES ADRESSEES AU DOCTEUR LACAN POUR S'INS-CRIRE A SON ECOLE. E4. Solin, I, tue des Fossés-Saint-Jacques, 75005 Paris. Environ 18 F.

A peine guérie, elle allait ap-prendra, de la bouche de son mari, qu'il s'était épris de la chirurgienne qui avait effectué l'opération. « Mais tu le savais! », lui répète-t-il, stupéfait, presque scandalisé par le scandale qu'il provoque.

#### Cœur à cœur

Peut-être, en effet, soupconnait-elle la vérité, sans vouloir ni pouvoir l'admettre. Mais ce pressentiment, loin de la prèparer au choc, la rendait plus vulnérable, creusait en quelque sorte le lit de la douleur. Et voici Rachel face au vide, doutant de sa mémoire, du calme mensonger qui précèda l'orage. La voici livrée au vertige, decouvrant au fond du désarroi, l'étrange « euphorie de la liberté retrouvée ». Voict brisée la foi conjugale gul la maintenait sous cloche, à l'abri des tentations. Maintenant qu'elle est dispo-nible, parviendra - t - elle à se conduire comme telle?

Elle tend la main à l'aveuglette, prète à s'accrocher au premier appui qui se presentera. Il prend la forme d'un jeune étudiant noir, affectueux et pudique, qui lui permettra, non d'oublier son mal, mais de le tenir à distance. Un instant, l'espace d'un mois de mai, elle échappe à son âge, a le seul prai drame, le seul irrémédiable », elle cesse de se sentir « hors jeu » pour savourer les caresses du printemps. Elle pulse dans cette chaste liaison la force de résister aux assauts de la jalousie et de comprendre, presque de partager, l'amour qui pousse son mari vers une autre.

Attitude typiquement fém!nine? Voire, repond Claude Mauriac, redistribuant les cartes, intervertissant les rôles pour infliger à Jérôme le sort de Rachel. C'est lui à présent qui se réveille à l'hôpital, doté d'un cœur étranger, lui qui a pour rival le chirurgien qui l'a sauvé, lui qui tente au côté d'une jeune étudiante noire d'apprivoiser sa détresse, lui qui finit par éprouver une mysterieuse sympathie pour l'homme qu'il devrait hair. Par delà la faille, le couple se reforme, les deux voix se répondent, se confondent, se guident mutuellement vers le grand silence de la mort.

Historien, Claude Mauriac se soucie moins de retracer une chronique que d'évoquer ces moments privilégiés qui composent la série du Temps immobile. Romancier, il donne à la réflexion, à la méditation, le pas sur la narration. Les sanglots, les soupirs. les cris rentrés de ses personnages s'égrénent en breis couplets dont l'insinuante musique envoûte. Sans bruit ni fureur, sur la pointe des pieds, la tra-gédie descend aux enfers de l'amour perdu et démasque l'unique coupable : le temps, qui refuse à la chair le droit d'écouter les élans du cœur. « Que reste-i-il de la vie lorsque, de l'amour iniuable, ne demeure que la souffrance? » s'interroge le héros. Et en écho, sa femme murmure: « Peut-etre cette pitie si aigue qu'elle est encore une forme d'amour? >

GABRIELLE ROLIN. \* UN COEUR TOUT NEUF, de Claude Mauriac, Grasset, 215 p.

#### Une fable de Daniel Aprus.

POUR son premier roman. avait obtenu deux voix au Goncourt. C'était en 1968, et, depuis, il n'a plus été question de couronner ses travaux. Pourtant, les quatre livres qui ont suivi la Baleine ne lui sont en rien inférieurs. Au contraire, l'œuvre de Daniel Apruz n'a cessé de se construire avec fermeté, démontrant que son premier coup de maître n'était en rien un coup de hasard.

Son dernier roman, Banlieues lointaines, nous transporte dans une localité chimérique, Malac, où nous croyons d'abord être en plein rêve, et où nous reconnaissons peu à peu le décor même de notre vie de tous les jours. Rien de « lointain » dans cette

#### Les braves gens de Brassens

Le narrateur, Nicolas, a un excellent métier, qui l'intéresse beaucoup : il est compteur de choses. Comment saurait-on le nombre des choses de Malac s'il ne travaillait pas à les recenser? Chaque jour, donc, il prend son service sur l'ancien château d'eau, et assis là-haut, jambes pendantes, il compte les girouertes, ou les clochetons. Tout le monde est rassure de savoir que les choses sont bien

Le « chœur des braves gens », à qui Daniel Apruz prête une oreille attentive, salue tout ce qui va dans le sens de l'ordre et de la dignité. Ce sont un peu les braves gens de Brassens.

l'on prenne une autre route qu'eux ». Aussi détestent-ils « la bande de la rue Moche ».

.Cette bande à une réputation effroyable. Ce sont des jeunes gens, à motocyclette, qui ne respectent rien. La bande estelle à l'origine des explosions, de plus en plus fréquentes à Malac? Beaucoup de garçons et de filles qui paraissaient irreprochables abandonnent leur métier et leurs amours pour entrer dans la bande de la rue Moche. Un de leurs traits les plus odieux : ils prétendent que Malac sent le cadavre et la pourriture. Les braves gens ne sentent rien.

Cependant, il est vrai qu'on meurt beaucoup a Malac. Ce sont le plus souvent des morts sans agonie ni maladie, des morts tranquilles, en pleine santé. Un homme a l'air de lire son journai sur un banc, mais si on le touche, il tombe : il était mort. La municipalité fait ramasser tous ces cadavres, qu'on emporte discretement. L'essentiel est que les rues scient propres, et qu'on ne fasse pas de bruit le soir.

Nicolas est lui aussi un homme tranquille. Il a de bons amis et un nouvel amour, Julie, la bibliothécaire. Elle distribue les livres en fonction de leurs couleurs, pour que chacun convienne au client qui l'emporte. Julie est consciencieuse, elle a du goût, et tous les clients sont très contents. Nicolas a aussi un ancien amour, Bérangère, qui est bien à plaindre, parce qu'elle n'arrive pas à mourir de son étrange maladie. Un froid s'est produit à l'intérieur de son corps, elle s'est couverte de givre, puis de glace, et maintenant toute sa chambre en est envahie. De la rue, on voit les stalactites de sa fenêtre. Bérangère ne meurt pas, mais elle rabroue les gens qui viennent prendre de ses nouvelles. Son impolitesse et l'indécence de son état ne peuvent que déplaire aux braves gens.

Leur réprobation devient de plus en plus vive. à mesure que les désordres de Malac se font plus évidents. Ils pensent qu'il faudrait agir énergiquement contre la bande de la rue Moche, mettre ces jeunes gens dans des camps — ou, quand on les prend en slagrant délit, tirer sans avertissement.

Pourtant la bande grosssit de jour en jour. Nicolas lui-même commence à flairer comme une odeur bizarre dans Malac, et il devient distrait quand il compte les choses. Doit-il vraiment les compter ? « Ça seni le rai crevé », dit Julie.

L'humour, « politesse du désespoir », et la poésie font de ce livre vigoureux une réussite exemplaire, où nous sourions de nos malheurs.

JOSANE DURANTEAU. # BANLIEUES LOINTAINES, de Daniel Apruz, Buchet-Chastel, 285 p. Environ 60 F.

La psychologie au secours de la psychanalyse « LA CURE **ELEUTHERIENNE** » de Raymonde WEIL-NATHAN VIENT DE PARAÎTRE

#### UN PORTRAITISTE FASCINÉ

soviétique Tendresse. Terziott intemporel. = Deux lignes hâtives consignées dans un agenda et précisément datées lundi 22 avril 1968. Ce mois-là, également, deux jours plus tard. Claude Mauriac entendit - le plus beau rossignol de sa vie -. A ce printemps où il s'était rendu au Festival du cinéma d'Hyères il fait remon ter sa rencontre avec Terzieff. dont le nom devait revenir au hi des camets qu'il ne casse de remotir. Dix ans plus tard, le mercredi 1er fevrier 1978, il écrivait encore : « Laurent est un personnage de roman. - Ainsi peut-être est née l'idée de bâte un livre qui commencerait par cette petite phrase impérieuse.

Et cenendant, Mauriac n'a pas écrit un roman. Et non plus une biographie. Son ouvrage n'est pas davantage à classer parmi ces Mémoires dont tant de comédiens, manquant de temps ou de goût pour les plaisirs de la me, confient la rédaction aux spécialistes du magnétophone. Il a ici plus et mlaux : l'histolre d'une amitié, tantôt racontée à deux voix, tantôt vue seulement par l'orfèvre en agencement a-chronologique de notes intimes. Claude Mauriac transforme ce qui dans le Temos immobile était une technique de co-mé-

(Suite de la page 13.)

une arme, et pour cause, est qua-

listé de lider de la rébellion.

José est promu lieutenant de

Mambo par la police politique.

Torturés, jetés dans les oubliettes

du régime, ils périralent si un enlèvement ne facilitait leur

Mambo qui ne pouvait tenir

réussit à poindre quelqu'un qui aurait accepté de poser pour lui et pour nul autre. - Parce que c'était lui », pourra dire Terzieff à ceux qui s'étonneraient de la confidence, parce que cela a été entre eux, précisément, une question de conflance. Chacun a eu assez de pa-

tience. Le - personnage - n'a pas craint l'impudeur de l'observateur, il s'est prété au jeu de l'écrivain ; mieux, il lui a donné le droit -, tous les droits, sans crainte d'être trahi. N'est-il pas - hors d'atteinte -, lui - le soli taire absent », = cet ami qui ne ressemble à personne (...), fragile et vulnérable dans sa force même, au physique comme au moral, singulière •. Mais ca héros pour ses amis tascinés = est susceptible de rester des heures durant à raconter ce qu'il sait et ce qu'il a appris de Carné, de Rosseilini, de Ciouzot, ou de Bunuel entre autres. Terzieff est un artiste de la ation capable de demeu rer silencieux, de s'echapper d'un rice, de disparaître et d'étre toujours là comme si le temps ne passait pas. Comme si c'était au théatre...

MATHILDE LA BARDONNIE. \* LAURENT TERZIEFF, de Claude Mauriae, Stock, 298 p.

teux » contre un « citoyen puis-sant de l'Etat démocratique

teuton ». Ils sont expulses au

Ils découvrent alors une faune

d'étrangers « de polls blonds.

potelés » venus de France, de

Belgique, d'Allemagne, d'Helvétie

âme de guerrier » par de savants

discours. Des militantes encore

pour qui «un développé poli-

tique» est aussi « un vrai déve-

loopé sexuel ». Dans cet Etat où

les femmes ne se montrent pas.

l'admiration que les loqueteux

éprouvent pour les robinets d'éau n'atténue pas le mai du pays.

Passagers à bord d'un cargo

clandestin, les deux amis plon-

gent dans un port du « Guana-

bara s : Mambo disparait. José

retrouve alors un bidonville organise et quadrillé par des « comités

mambos ». Une page est tournée.

José, qui revait naguère de

« faire l'amour dans un arbre »,

le fera « seulement dans un lit ».

« L'esprit de Mambo », le chef

invisible, qui n'est peut-être que celus de la misère, inspire désor-

mais les révolutionnaires d'un

a demontraient avoir une

Vive « la Lutte finale »!

α Diezair ».

roman On se tromperait complètement si l'on faisait

> Pas plus que L'Honneur perdu de Katharina Blum ne romançait un fait-divers particulier survenu en Allemagne Fédérale. Ce qui est, douloureusement, gravement, décrit ici c'est le

> portrait acide, angoissé, courageux d'un visage de la France d'aujourd'hui. Tuméfié par l'argent, rongé par les ambitions, affaissé par la lacheté, déformé par la confusion des pouvoirs.

> même, affaibli par la difficulté de prendre en charge sa propre vie. vulnérable, nerveux. Rien d'un redresseur de torts ou d'un Ouichotte, simplement un homme qui veut connaître et dire une vérité que chacun s'ingénie à étouffer. La lutte à mort, inégale, impossible qui s'engage, jamais nous ne la regarderons comme un match, comme une lutte excitante entre le Bien et le Mal, il n'y aura pas de spectacle, pas plus qu'il n'y a eu de mise en scène : entre Gallo, la ville et ses personnages, comme entre nous lecteurs et le roman, c'est une affaire intime qui se noue.

> L'auteur est ici trop proche, trop charnellement engagé dans la double aventure - personnelle et publique - de son personnage principal pour qu'il puisse être question de prendre ses distances, de juger de la réussite ou de l'habileté, de soupeser la qualité du suspense, la rigueur du style ou la sèche maigreur du vocabulaire : l'heure n'est plus à la distribution des prix. Nous voici, à notre tour, devenus témoins. Allons-nous, comme tant d'autres, fermer pudiquement et prudemment les yeux pour éviter les histoires, marcher le nez en l'air pour ne pas voir les victimes qu'on étrangle, décréter que Salmon-Gallo n'est qu'un mythomane trop imaginatif qui profite de sa renommée pour

Voici, frémissant, palpitant, déchiré, sincère jusqu'à l'indécence, le livre qu'il fallait écrire sur la France-société anonyme, sur les nouveaux féodaux et sur leurs bandes armées qui mettent en coupe réglée des régions entières, sur les prudences complices de la presse, sur l'affaissement de la démocratie. Un livre unique dans l'œuvre de Gallo. A nous de faire qu'il ne soit pas qu'un cri, solitaire, désesperé et, finalement, inutile. Pierre Lepape | Téléramu

d'Une affaire intime un roman à clé, la dénonciation hâtivement maquillée d'une situation précise.

Max Gallo

Ine affaire intime

Face à cette grimace, un homme seul, divisé contre lui-

tenter de nous faire croire à son cauchemar intime?

Quelque chose comme un "Main basse sur la ville" méridional de nos jours... On pourrait presque met-

tre des visages sur ces

Paul Morelle | Le Monde

Une histoire palpitante, un sujet courageux. Saluons donc un auteur qui ouvre les yeux.

François Nourissier de l'Académie Goncourt ! Le Figaro Magazine

Ce "polar" proustien ne se lâche qu'à la dernière ligne.

Jean Schmitt | Le Point

Un grand roman noir de notre temps qui frappe au cœur de la société française avec une précision redoutable et une efficacité remarquable.

Gilles Pudlowski / Les Nouvelles Littéraires

Max Gallo se classe désormais dans la littérature française parmi les trop rares historiens du pré-

> Jacques Derogy / L'Express

VIENT DE PARAITRE :

J.-P. COLIGNON, correcteur au « Monde »

GUIDE PRATIQUE DES JEUX LITTÉRAIRES PIÈGES DU LANGAGE 2

LE FRANÇAIS PRATIQUE

en collaboration avec P.-V. Berthier

Dějá parus : PIEGES DU LANGAGE, et LA PRATIQUE DU STYLE (édit. Duculot, en collaboration avec P.-V. Berthler) LA PONCTUATION, ART ET FINESSE (outo-édité) et TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN VOCABULAIRE (Hatler).

Vente en toutes librairles

bidonville où Dieu lui-même ne doit pas se sentir tres bien. BERNARD ALLIOT. \* LA LUTTE FINALE, de Cobrad Detrez, Balland, 165 pages. Environ

# Robert Laffont

n hrei

Patrices :

## Une certaine idée du meurtre politique

(Suite de la page 13.)

Après l'assessinat du maire Froger, Jamais éclairei et qui a pu faire partie d'un autre scénario. Michel Debré s'impatiente devant M° Biaggi, vieux comploteur : « Vont-Ils encore manquer cette occasion? » « Ils », c'est-à-dire les activistes, Knecht, Kovacs. Le 16 janvier 1957, ce demier tire au bazooka sur le bureau de Salan, et tue son adjoint, le commandant Rodler...

E cours de la justice sera entravé avec une incroyable insolence de la part de gens qui prétendent rétablir l'Etat dans sa dignité, et font la morale. Dans son histoire de la IV République, P.-M. de la Gorce ne désigne pas les « autres » à la place de qui ont agl Kovacs et ses compères. Fabre-Luce, lui, ne craint pas de les nommer, après Salan, d'autres témoins jamais démentis, et en dénombrant les anomalies judiciaires, puisque, aussi blen, en ces temps de spadassins, la vérité n'apparaît plus qu'à travers les tentatives pour l'étouffer...

Kovacs cite-t-il Michel Debré parmi les «six» qui l'inspiraient ? Ses déclarations sont disjointes du dossier et expédiées à Paris. En mai 1958, le directeur de la justice militaire, par l'entremise de M° Floriot, suggère incroyablement à la veuve du commandant Rodier de ne pas évoquer les aspects poli-tiques de l'affaire. M. Chaban-Delmas, ministre de la défense,

#### par Bertrand Poirot-Delpech

invite le tribunal à mettre les incuipés en liberté pour des raisons médicales que ceux-ci n'ont pas encore invoquées. M. de La Maiène et le général de Bolssieu insistent auprès de Salan pour que Debré et de Gaulle ne solent pas mêlés

E procès vient en août, période propice aux mauvais coups. La défense obtient le huis clos en couvrant de la raison d'Etat les responsabilités des tueurs devenus ministres, et en chassant du prétoire la presse « anti-française », dont le Monde. Kovacs est libéré. On omet de garder la clinique où il se fait opérer de l'appendicite. Ce sera la mort par contumace et... les Baléares, non sans quelques menaces, car un agent brûlé devient vite un témoin gênant, et depuis Londres on a gardé la main, mais il est en vie, couvert par ce qu'il sait de trop. Le procès ultérieur de Salan, qui lui aussi en sait trop pour payer cher sa rébellion, verra se négocier à demi-mots les reliquets du scandale. Rarement la justice et la vérité auront été aussi froidement trafiquées, au mépris cynique de l'opinion.

ANS un « Bloc-Notes » de fin 1956. François Mauriac appelait de ses vœux le retour de de Gaufile comme d'un personnage - préservé des abaissements de la politique ». On reconnaît bien là l'immense écrivain. « Préservé » est le mot juste. Le général apparaîtra en effet comme ayant été aidé par les opportunités féroces du destin ou devancé par ses proches, rien de plus. Les réalistes pourront toujours ajouter que toute action salit, qu'on ne fait pas d'omelettes ni d'Hamlet sans casser des œufs, ou citer Hegel pour qui seules les pierres sont innocentes...

Mais il est salubre que des esprits farouchement indépendants comme Fabre-Luce, dont on peut ne pas partager d'autres analyses, rappellent, preuves en main, que le gaullisme représente aussi, et avec constance, ...une certaine idée du meurtre

\* DEUX CRIMES D'ALGER, d'Alfred Fabre-Luce, Juffiard,

11.5

#### correspondance

### Le comte de Paris et l'assassinat de Darlan

Oui ou nou, le comte de Paris a-t-fl incité ses proches, peu avant l'assassinat de Darlan, à « supprimer » celui-ci « par tous les moyens » ?

Dans une émission sur l'affaire. Alain Decaux a produit, avant l'été, le témoignage précis de Mms Henri d'Astier de la Vigerie, selon qui l'instruction aurait été donnée dans son propre appartement d'Alger, où elle hébergeait le prince. Ce dernier, qui n'avait jamais démenti ot dans « Cette curieuse

famille d'Orléans », à lui soumis en manuscrit par Georges Poisson, vient de nier les faits en bloc (TF1, 21 janvier 1980, en préambule à ses Mémoires télévisés). A l'appui de sa dénégation, il citait son secrétaire, M. Pierre de Bérard, d'après qui il n'aurait jamais séjourné chez les d'Astler, et M. Philippe Ragueneau, pour rait été désigné à la courte-paille par une conjuration spontanée, autérieure à l'arrivée du prince en Algérie.

Loin de clore le débat, cette mise au point l'a relancé une fois de plus.

Mme d'Astier de la Vigerie a maintenu sa thèse (« le Monde » du 23 janvier). Des témoins vont demander à répondre sur les ondes. Plusieurs nous ont écrit. Tous mettent à mai la version du comte de Paris. Certains précisent le rôle des gaullistes. L'un d'eux verse au dossier un document inédit,

Voici des extraits de ces lettres.

M. Alired Fabre-Luce, dont nous analysons d'autre part le livre Deux crimes d'Alger, oppose à M. Raqueneau les propos de Fernand Bonnier à l'officier qui l'a veillé avant son exécution. Le meurtrier dit avoir pris sa décision « il y a quelques jours », pendant le séjour à Alger du général François d'Astier, envoyé de Londres. M. Fabre-Luce tuppelle que c'est ce dernier, d'après un des enquêteurs d'alors, M. Paul Paulole (Services spéciaux), qui a fourni les dollars

M. Jean-Bernard d'Astier, fils de Mme Henri d'Astier, précise que M. Ragueneau a quitté Alger le 21 novembre, donc avant la scène contestée et ses suites. Au sujet du séjour du comte de Paris chez ses parents, il produit le témoignage du commissaire Alfred Loffredo, chargé de surveiller les activités du prince :

Dès son arrivée à Alger, écrit le policier, le comte de Paris s'est rendu 2, rue La Fayette, au domicile d'Henri d'Astier. Les jours suivants, il y a pris souvent ses repas et y a reçu beaucoup de personnalités.

Dans les jours précédant la Noël 1942, le comte de Paris, sonffrant de paludisme, est resté alité au domicile d'Henri d'Astier, Selon les rapports de nos fonc-tionnaires, le général François d'Astler de la Vigerie, qui venait d'arriver de Londres, a fait une longue visite rue La Fayette, alors que le comte de Paris s'y

M. Loitredo dément, d'autre part, que M. Mario Faivre sott allé chercher au Maroc le comte de Paris, comme celui-ci le pré-

Niant sa participation à ce voyage, et rappelant l'accord du prince avec le manuscrit de Georges Poisson, M. Mario Faivre, ur de Nous avons tué Darian (1975), s'étonne que le comte de Paris & renie > tout à coup son rôle dans la fin de Darlan, « après trente-six années d'acquiescement ». Il ajoute :

Le comte de Paris dit aussi que Pierre de Bérard ne le quitta à aucun moment durant son sé-jour à Alger du 19 décembre 1942 au 10 janvier 1943. Je peux cependant témoigner que, entre le 10 et le 18 décembre (avant qu'il ne soit alité chez les d'As-tier), fai croisé à phisieurs re-prises le comte de Paris au bas du boulevard Saint-Saëns, rue La Fayette ou dans l'apparte-ment des d'Astier, et que celui-ci n'était lamais, à ces moments-là. n'était jamais, à ces moments-là, en compagnie de Pierre de Bé-

#### Un document inédit

Entin. M. Pierre Ordioni, autre témoin puisqu'il assurait à l'époque les liaisons entre le gouverneur de l'Algérie et Darian, invoque les entorses faites à la vérité par le comte de Paris pour livrer un document qu'il n'avait jusqu'ici qu'utilisé discrètement dans ses outrages : Tout commence à Alger (Stock, 1972), et le Secret de Darian (Albatros.

L'auteur de ce témoignage était à l'époque une personnalité importante de la B.N.C.L., dont M. Alfred Pose était le directeur m. Airrei rose etats le dische di général. Détaché du siège social à Alger, il avait pour mission de metire sur pied une filiale de son institut bancaire, la

- Tental Tental Tental

B.N.C.I.A. M. Marc Jacquet faissit fonction de chef de cabinet de M. Pose.

Ce témoignage est aigné et daté du 1º septembre 1957. L'anteur, qui en a paraphé les sept pages pour les anthentifler, l'a destiné à ses enfants. Il ne m'a pas antorisé à le publier, ni à donner son nom, mais seulement d'en user avec précaution dans mon Scoret de Darlan, estimant qu'il était trop tôt pour mettre en cause certaines personnalités de sa banque. Le procès étant maintenant ouvert, je dois à la vérité trop malmenée de le verser au dossier de l'histoire.

Je n'en donne que ce qui a directement trait au meurtre de l'amiral Darlan.

Aurès avoir décrit le rôle de Chabrine, Claude Palliat et moi

l'amiral Darlan.
Après avoir décrit le rôle de
M. Alfred Pose et de Marc Jac-quet dans l'arrivée clandestine
du comte de Paris à Alger et de teum efforts pour recruter des partisans, son entrevue avec le prince, et des diners organisés chez lui dans ce but, à la demande de M. Pose, il aborde la phase ultime : « Plus les jours passaient, plus s'affirmait en moi l'impression que les supporters du comte de Paris se divi-saient en deux groupes :

salent en deux groupes :
D'un côté, ceux qui espéraient que l'a miral Darlan
finirait par accepter de lui-même
de s'en aller pour laisser la place
au prince; et ceux qui, comme
Henri d'Astier de la Vigerie,
estimalent que les choses ne
sauraient attendre, et qu'il ne
fallait pas hésiter, pour brusquer
le dénouement, à supprimer
l'amiral par un moyen quelconque.

Je crois que si Jacquet se rat-tachait plutôt au deuxième groupe, Pose, quant à lui, navi-guait entre les deux et que, sans proner du tout une solution de violence, il n'ignorait cependant pas que certains la proje-taient. De ce fait, il devenait nerveux et inquiet. >

Le 22 décembre, à la fin de la journée, Marc Jacquet vint me your à mon bureau et, presque de but en blanc, me dit textuel-lement : « Après-demain, nous assassinerons Durlen et alors le comte de Paris prendra le pou-voir. 3 Sans me préciser si Alfred Pose était ou non au courant, il ajouts cependant que ce dernier avait rédigé l'appei que le prince lancerait alors à la France occupée et à l'empire, appei qui, selon Jacquet, et cela n'avait rien pour me surprendre, était magnifique.

était magnifique.

De plus en plus pris moi-même par des problèmes professionnels chaque jour plus graves et plus passionnants, ayant, au cours de ces dernières semaines, entendu Marc Jacquet m'annoncer parfois des événements qui jamais ne s'étaient produits, je n'attachai qu'une importance assez vague à cette confidence, dont, toutefois, je fis part le soir même à ma femme. à ma femme.

Je ne pensai pratiquement plus à cette révélation de Marc Jacquet durant les journées du 33 et du 24 décembre. Je n'y songeais même pas lorsque le 24, à 5 heures de l'après-naldi, nous allions, ma femme, mon fils et moi, à l'église de Mustapha, située juste à côté du hureau de l'amiral Darian, assister à la messe de minuit dont, en raison des raids nocturnes d'avions des raids nocturnes d'avions allemands sur Alger, l'heure avait été avancée.

déroba.

J'ai rapporté dans Tout commence à Aiger les deux entrevues que, chargé de missions secrètes par le gouverneur général, j'eus le 26 décembre avec le comte de Paris, au domicile et en présence de M. Marc Jacquet, et exposé les raisons qui avalent amené M. Chatel à se « dérober». Les « écoutes téléphoniques » de la nuit du 24 au 25 décembre, que Chabrine. Claude Palliat et moi avons publiées dans nos ouvrages respectifs, avaient, entre-temps, révêlé l'existence du complot et fourni les noms des véritables instigateurs du crime.

Le comte de Paris ayant refusé l'invitation pressante, que j'étais allé officiellement lui transmettre, du général Bergeret et du gou-verneur général de l'Algèrie, de s'engager immédiatement au 5º chasseurs d'Afrique, où le colonel Simon lui réservait un poste d'aspirant, et d'aller se battre avec cette unité en Tunisie, le général Giraud prit la décision de le faire reconduire au Maroc par deux officiers de l'armée de l'air. Mesure qui fut différée de queiques jours, le prince ayant fait état d'un certificat médical.

Entre-temps, le commissaire Garidacci, pris de remords, s'était décidé à sortir de la cachette où il l'avait dissimulé un procèsverbal d'interrogatoire dans le-quel le jeune Bonnier de la Cha-pelle lui avait révélé les dessous du complot et livré les noms des conjurés qui l'avaient poussé à agir, pièce que le policier avait remplacée dans le dossier par un autre procès-verbal dans lequel le malheureux assumait seul la responsabilité du crime. En outre les deux officiers de la garde qui avaient reçu la mission de tenir compagnie au condamné entre le verdict et l'exécution, dans la avaient remis leurs rapports consignant les confidences que leur avait faites Bonnier de la Chapelle, accabiantes. Ce sont les trois seules pièces officielles de ce procès. Il est singulier qu'on n'y fasse point aujourd'hui

Elles auraient amené l'arrestation d'Eienri d'Astier de la Vi-gerie et de l'abbé Cordier, et l'inculpation de MM. Alfred Pose et Marc Jacquet. Et l'expulsion du comte de Paris ordonnée.

En 1943, le général de Gaulle, arrivé à Alger, devait non seulement faire classer l'affaire, mais décorer les inculpés. Aider au triomphe de la vérité, c'est innocenter Bonnier de la Chapelle et ses trois jeunes compagnons, accident les des des intripagnes. manipulés par des intrigants.

C'est dans cet esprit que je me suis décidé, dans le contexte actuel, à livrer ce témoignage aux Français.

(1) Né en 1913, M. Marc Jacquet a appartenu au mouvement gaui-liste, sous ses diverses formes, de 1947 à aujourd'hui; il est sénateur R.P.R. de Seine-et-Marne depuis 1977.

#### Chateaubriand Une biographie Les orages désirés - Tome I Ces documents bruts ont un étonnant pouvoir de fascination. Pierre Enckell - Les Nouvelles Littéraires.

George D. PAINTER

A paraître : Les loups dans la vallée - Tome II - Le cœur inexplicable - Tome III

**Gallimard** 

#### DEKVY - LIVKES

Coll. « Mystiques et Religions :

#### LE LIVRE **TIBÉTAIN DES MORTS**

BARDO-THÖDOL

Préface de

Lama Asagarika GOYINDA

«Ce n'est pas un guide des norts mais un guide de tous ceux qui veulent dépasser la mort, en ut son processus en

En vente chez votre libraire

Au sommaire du prochain numéro :

#### LA LÉGION OU LE SEIN MATERNEL

Les candidats affluent à la légion étrangère. Ils ont presque tous besoin d'être « pris en charge ». Par Jacques Isnard

GUÉRIR PAR L'HYPNOSE, une interview du docteur Léon CHERTOK

L'hypnose est beaucoup plus qu'un spectacle de forains. L'un des spécialistes français fait le point.

Par Roland Jaccord

Marcienne ROCARD svec una préfaca da Jacques SOUSTELLE

# .es Fils du Soleil

e Une tmage de plus en plus objective du minortiaire se dégage chez le porte-parole de la société dominante, tandis que le Chicano affirme son identité de jaçon de plus en plus personnelle — et subversive. >

A la librairie G.-P. MAISONNEUVE et LAROSE 15, rue Victor-Cousin - 75005 PARIS 125 F - Envoi franco 125 F

#### Important Editeur Parisien

recherche pour ses différentes collections

ésie essai théatre. Les uvrades retenus feron

sez menuscrit et C.V. à la Pensée Universelle 4 rue Chademagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21.

Conditions fixées par contrat. Notre contrat habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété litéraire.

#### « Le prince sera ce soir au pouvoir »

Le 25 décembre au matin, alors que nous nous réveillions à peine ma femme et moi, nous entendimes tout à coup le domestique, qui venait d'acheter le journal, dire à sa femme : « Darian a été assassiné. » Nous nous sommes alors regardés tous les deux, glacés d'une sorte d'effroi à la pensée du secret dont, sans y croire, nous avions été détenteurs pendant deux jours. En fin de matinée, je suis allé voir Alfred Pose à son bureau, situé alors au Palais d'hiver. Il était rayonnant et me dit : « C'est chose jatte, le général Noguès arrive tout à Pheure à Alger, par avion. Nous nous réunissons, le comte de Paris, Noguès crive tout de Peris, Noguès chatel et moi à déjeuner chez le général Bergeret, et le prince seru ce soir au pouvoir. » Oul, Noguès est blen arrivé à

Oni, Noguès est bien arrivé à Alger vers midl. Mais au lieu d'être attendu au terrain d'aviad'étre attendu au terrain d'avia-tion par Aifred Pose, il l'avait été par Murphy, représentant du président Roosevelt, qui lui dé-clara que les États-Unis verraient très défavorablement la venue du comte de Paris au pouvoir et qu'il n'était pas de son intérêt, à lui dont les Américains avaient accepté le maintien à la rési-dence, maigré qu'il les ait, le 8 novembre précédent, accueillis



#### « NEGRE » PROFESSIONNEL

Leverait valentiers sa plame pour écriture ou remaniement d'un manuscrît de caractère littéraire, autobiographique ou technique.

ĵ.

Ecr. « le Monde » Publ., nº 10162, 5, rue des Italiens, Peris-9°, q. tr



\* ds 5. v. والمواجعة المحت

Back tages of a present of the control of the control

Gertid ....

29-26-62

sauto tracito

化量换 人

and the con-

7 5 722

. .

. .

1.3

2000

. . . . .

2 P 2 P 3

- -- -

; = -- ·

100

- · · ·

---

# Ces voix qui venaient d'en bas

de l'histoire.

A grande muette de l'histoire, selon C. Bouglé que cite Edmond Thomas dans son livre Voix d'en bas, ce n'est pas l'armée, c'est la classe ouvrière. Non pas que la plupart des histoires du mouvement social au siècle dernier, écrites durant celui-ci, négligent cette classe. Mais elles la représentent à travers la seule progression des idées et des actions revendicatives et non en elle-même, dans son portrait physique et moral

La classe ouvrière n'existe qu'en tant que classe ou que masse, conduite par des bourgeois libéraux ou progressistes qui usent, pour sa défense, d'un langage qui est le leur plus que

Le mérite du livre d'Edmond Thomas, c'est de montrer, à travers une anthologie de la poésie ouvrière au dix-neuvième siècle. que cette classe avait son langage.

On le chicanera peut-être davantage lorsqu'il précise qu'elle s'est exprimée sous des formes essentiellement littéraires : poésie, romans, manuels profession-nels, pièces de théâtre, pamphlets, manifestes, pétitions, professions de foi, articles de presse, projets de réformes sociales, études de mœurs, mémoires, monographies, et même dictionnaires, à l'exclusion de toute autre forme, artistique ou musicale. Il paraît impensable, alors que fleurissent de nos jours les peintres du dimanche, naifs, primitifs, figuratifs ou abstraits et que se multiplient les Salons professionnels — du minera du slonnels 🕳 du mineur. du cheminot, de la R.A.T.P., etc., que des ouvriers de l'époque ne se solent pas servis du pinceau. de la plume à dessin, du ciseau du sculpteur, voire de la flûte ou du violon pour s'exprimer.

Mais il est vrai que l'expression littéraire, prosafque ou rimée, présentait pour les ouvriers l'avantage de mieux faire passer le message revendicatif. Même si pour nombre d'entre eux, l'acte d'écrire ne débouchait pas sur une prise de conscience ou un engagement politique, cet acte lui-même constituait une

⟨ A la bouche des ouvriers lorrains, cela signifie

partir au travail. C'est de ce long

chagrin que nous parient D. Ron-

deau et F. Baudin, dans un livre

inegal mais qui vaut d'etre lu

pour son dernier et long cha-

«Le coup de pouce qui fait

basculer la Lorraine d'un monde

dans l'autre, d'est l'industrie, Elle vient tard dans le siècle »,

vers 1870. Dans leur angoisse de

manquer de main-d'œuvre les

maîtres de forges font venir en masse des travailleurs d'un peu

partout : des environs, bien sûr,

mais aussi d'Italie et d'Allema-

gne. Pendant un certain nombre

d'années, dans la région, survi-

vances rurales, usines et hauts

fourneaux vont coexister, jus-

qu'à ce que ces dernière envahis-

sent tout le paysage. Le monde

du travali industriel s'approprie

alors la Lorraine; les hommes

sont happés par la fatigue et

les maladies professionnelles;

plus de dimanches, plus de congés, lis travaillent de jour

comme de nuit, eux qui ne

connaissaient que le lent rythme

des salsons. Mai logés, vivant

dans une promiscuité que

condamnent sévèrement syndi-

cats et Egilse, ils fréquentent

trop assidûment, aux yeux de

leurs censeurs, les esteminets ou

l'alcool et la prostitution font

leurs ravages. « Puisque dans la

rie de ces ouvriers il n'y a sou-

vent que le cabaret et l'usme,

beaucoup choisissent le cabaret

contre l'usine. Ils savent que

la mine traine derrière elle l'ac-

cident et la maladie », ils ne son-

gent donc en sortant des puits

qu'à l'oublier dans les bals ou

es cales. « La mort est si proche

dans le travail qu'elle est deve-

nue une familière du mineur»:

côtoyant quotidiennement la vio-

lence au fond, les mineurs ne la

craignent guère à l'extérieur. Ils

y ont souvent recours entre eux,

contre les forces de l'ordre, les

jaunes, les maisons des ingé-

pitre sur l'errance ouvrière.

La grande muette revendication, voire une révolte, dans un siècle où le travailleur manuel n'était pas tout à fait considéré comme un être humain, à part entière.

> On reste confondu, lorsqu'on se remémore les conditions de vie des ouvriers de l'époque, que certains d'entre eux aient eu le courage de résister aux difficultés quotidiennes, aux sollicitations du cabaret, au poids de la misère, de la maladie ou de l'épuisement physique, pour encore, comme l'écrit Edmond Thomas, a se crier vers les autres », et, le labeur professionnel accompli, s'atteler à cet autre labeur, tout aussi contraignant, et le plus souvent encore moins « payant » qu'est l'écriture.

#### Un lourd tribut

D'ailleurs, quand on parcourt les courtes biographies qui pré-cèdent chaque extrait de l'anthologie, on s'apercoit qu'un grand nombre de ces poètes de la mi-sère et de la révolte sont morts jounes. Cinquante ans est le plus souvent leur âge limite.

Les uns sont morts en dé-portation comme Félix Becker. ouvrier menuisier à Mèru, ou dans un extrême denuement comme Eugène Pottier, le père de l'Internationale, comme Gus-tave Leroy, l'un des bardes de la revolution de 1848, comme Claude Genoux, l'inventeur de la méthode de clichage au papier, devenu décrotteur de souliers. D'autres se sont suicidés, comme Charles Gille, à trente-six ans. ou comme Charles-Joseph Armand, rongé par la misère et l'absinthe, à quarante-trois ans.

Arretons là cette litanie. Elle risque de tourner à la complainte. Il est vrai que les poètes ouvriers ne furent pas les seuls payer ainsi un lourd tribut à la malédiction d'écrire. La poesie est mangeuse d'hommes, autant que d'images.

Il est vrai aussi que toute cette poésie issue de l'atelier ou du trimard n'était pas toujours d'une qualité exceptionnelle ou originale. Elle était souvent maladroite, balbutiante dans sa forme, parfols boursouflée, éga-

Un long chagrin

impose à l'ancien paysan lor-

rain ou au « contadino » piemon-

LLER au chagrin », dans Mais ce travail industriel qu'on

lement imitatrice de la littérature bourgeoise ou des grands modèles de son temps : Béranger. Hugo, George Sand. Mais quel courant naquit jamais de luimême ? fait remarquer Edmond Thomas. En fait, cette poésie était surtout un symptôme et un véhicule. Le symptôme de la prise de conscience de la classe ouvrière en tant que classe res-ponsable. Le véhlcule des idées anarcho-syndicalistes qui allaient donner le branle au mouvement d'émancipation politique.

Il faut rapprocher cette éclo sion de celle qui suivit la Révo-lution d'Octobre, en Russie, sous le nom de « rabcors », et qui vit une expression littéraire surgir spontanément, sans modèles et sans maîtres, des usines et des kolkhozes. Ce phénomène fut vite enrayé par l'appareil bureaucratique bolchevique, plus tard stalinien, au bénéfice d'écrivains moins spontanés, plus pro-fessionneis. Ehrenbourg l'emporta sur l'anonyme. Maiakovsky se suicida. De même que, en France, Aragon l'emporta sur les amateurs ouvriers de

Commune et de Prolétariat. Les deux phénomènes sont liés. Le mouvement des « rabcors » authentiquement attaché à la Révolution d'Octobre, n'a pas survècu à sa glaciation. De même qu'en France l'expression littéraire ouvrière, contemporaine de l'anarcho-syndicalisme, a suivi celui-ci dans son déclin, écrasée sous le poids de deux conformismes celui du réformisme et celui du marxisme-léninisme.

On peut rêver, en lisant ces textes où alternent la revendication et le sentiment, le cœur et la colère, « le pain et les rêves », comme disait Marc Bernard, à ce qu'eût donné cette littérature puisant ses sources au plus profond de la sève populaire si elle avait survécu assez longtemps pour trouver ses assises et ses envolées, ses virtuoses et ses

PAUL MORELLE

\* VOIN DEN BAS, d'Edmond Thomas. La poésie ouvrière du dix-neuvième siècle. — Traduction des poèmes occitans par Jean-Marie Petit. Actes et mémoires du peuple. François Maspero, 465 p. Environ

## militant anarchosyndicaliste

P ARLEZ d'un blaze, déjà.
Broutchoux, ça fair lenie Broutchoux, ça fait lapin, ça fait campagne. C'est pourtant celui d'un ouvrier mineur d'avant 14, anarcho-syndicaliste, militant de la C.G.T. d'aiors. dont Phil et Callens raconten · les aventures épatentes et véridiques » dans une bande des inée, agrémentée (sic) de photos et documents d'époque (1). Un drôle de zèbre, Broutchoux. Pas Ravachol ni Bakounine. Pas un théoricien ni un dynamiteur. Simplement un mili ant. Mais quel militant I Combien d'années de prison ? Combien de procès ? Combien de

jugements ? Combien de grè-ves ? Combien de castagnes ?

Il étail ne près de Montceaules-Mines. Mais c'est à Lens, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, qu'il vécut l'essentlel d'une existence agitée, haute en couleur (le rouge et le noir), émaillée de nasardes et de pieds moral, était un curieux mélange de rigorisme révolutionnaire et de gouaille populaire, il ne dédalgnait pas de raconter des naux qu'il rédigeait. Mais ! croyait aux vertus de l'éducation pour le peuple. Il prônait l'amour libre, mais, de ses prisons, il envoyait des poèmes tendres à se compagne, Fer-nande Richlr, une anar origiaire de l'Oise.

C'est toute l'histoire de l'anarcho-syndicalisme en France, au début de ce siècle, de ses luttes internes, de ses affrontements. de ses contradictions, que l'on retrouve à travers cet itinéraire jalonné de chutes et de revanches, paipitant comme un western, sur fond d'époque où lambent les catastrophes de Courrières, les répressions sangiantes de Ciemenceau, les expioits de la bande à Bonnot, où un ordra plus luste sa cherche dans la bagarre.

le glas de cet espoir insolite et peut-être insensé et Broutchoux connaître la fin obscure, misérable, de beaucoup de ses sem-

#### Martin du Tiss mineur en 1900

DETIT-FILS de mineur, André Lebon raconte ici la vie de son grand-père, Martin du Tiss (2), carbonnier dans le bassin d'Anzin, de 1872 à sa mort, en 1943. Destin classique, mais dont on ne se lasse pas de redécouvrir le dureté, la densité. Galibot à dix ans, descendu au fond de la mine à treize ans, successivement rou-leux, accancheux, enfin hercheur, la vie de Martin du Tiss ne se distingue pas de celle de ses congénères : réveil à 3 heures et demie, travail à la mine de 4 heures à 14 heures, nourriture frugale, à base de soupe, de pain, de pommes de terre, de la viande par-ci, par-là, les occupations du jardin et de

égard de comparer son compor Broutchoux.

Le père de Martin du Tiss, mineur comme lui, avalt fini par tenir un estaminet, avec une charcuterie qui le jouxtait, que son fils reprendra à sa mort et où il finira ses jours. Ses enfants sulvirent un chemin plus aisé que le sien. « Un bon ouvrier, disait son père, quand Il n'est pas feignant, il finit toujours par s'en sortir. » Mais II mourait, usé, avant solxante

(1) Les Aventures épaiantes et révidiques de Benoît Brout-chour, par Phil et Callens, « Le dernier terrain vague », 70 pages. Environ 4B F.

(2) Martin du Tiss mineur en 1900, par André Lebon, Edit, Jean-Pierre Delaige, 215 pages.

# **Broutchoux**

de nez. Car Broutchoux, au histoires lestes dans les jour-

La guerre de 1914 - avec ses

Il est mort en 1944, après dix ennées d'un retour à l'état d'en-Comble d'ironie, il fut enterré à l'église.

a maison l'après-midi.

Martin du Tiss participa aux grandes grèves de 1884 et de 1906. Et il est intéressant à cet tement avec celul de Broutchoux, dont il parle. Broutchoux est un anarcho-syndicaliste, un meneur. Martin du Tiss est un homme du tas. Il fait partie du syndicat Basly, la bête noire de

**Andrew Holleran** 

"le meilleur roman de ces dunières anneis

Les Presses de la Renaissance .

#### A ka "Une" du Monde les bazars de Kaboul



"MEMORIAL **POUR UN PEUPLE** 

. une fête de l'intelligence et des yeux à la fois "Les Bazars de Kaboul" sont désormais l'œuvre de référence sur l'Afghanistan..."

J.P. Clerc

LE MONDE 20 Janvier 156 photos couleurs pleines pages": de M.J. Lamothe

de 240 pages, 24 x 28

Chez le même éditeur : Le Livre de l'Outil et Les Outils du Corps (des mêmes auteurs) et Le Pain.

En vente chez votre libraire

HIER & DEMAIN La Courtille

# IRINA IONESCO CERT ONZE PHOTOGRAPHIES EROTIQUES

Irina IONESCO, déjà célèbre dans le monde entier pour ses photographies d'un érotisme raffine, reproduites dans de nombreux magazines, nous donne, avec ce sixième volume d'IMAGES OBLIQUES, son recueil peut-être le plus riche et le plus original.

Cent onze photographies, pour la plupart réalisées spécialement pour ce volume, rendent un hommage d'une poésie rare au corps de modèles (parfois célèbres et que les amateurs reconnaîtront au passage) complices des phantasmes qu'ils illustrent.

Une belle préface de Pierre BOURGEADE salue dans le travail d'Irina IONESCO une nouvelle conception poétique de la photographie.

C'est sans aucun doute, dans le domaine du nu féminin, l'une des œuvres les plus belles d'aujourd'hui.

Collection IMAGES OBLIQUES - Volume 6 - IRINA IONESCO - CENT ONZE PHOTOGRAPHIES EROTI-QUES - Un volume particulièrement somptueux - 112 pages sur Couché. Format 13,5x21 cm - Reliure Pleine Toile Or, fers et gardes noirs. Tranchefile. Prix: 175 F. Envoyé sous emballage de protection, contre toute com-mande accompagnée de son règlement.

Attention : quantités limités.

OBLIQUES - B.P. 1 - LES PILLES - 26110 NYONS -FRANCE.

NOM:

ADRESSE:

Je désire recevoir le volume IRINA IONESCO CENT ONZE PHOTOGRAPHIES EROTIQUES

Je vous prie de trouver cl-joint la somme de 175 F. (CCP ou chèque bancaire à l'ordre des Editions BORDERIE).

DATE:

SIGNATURE:

gres. porteurs de maladies, physiquement dégénérés et alcooliques.

nicurs et de la direction, lors des greves, et parfois dans des émeutes contre les travailleurs immi-Les contemporains décrivent ces ouvriers comme des êtres brut: ux. dangereux. malsains,

tais ou sicilien lui est totalement etranger. Cette population éprouvera les plus grandes difficultés à se fixer : en ne s'installant nulle part, l'ouvrier a le sentiment de conserver sa liberté. Ce vagabondage, cette errance ouvrière, cette fuite devant l'a enfermement industriel » est fort bien mis en évidence dans cet ouvrage. Ces nomades ouvriers existent en Lorraine, mais également dans d'autres régions de France avant 1914. On les trouve dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais, à Montceaules-Mines, ou sur le point de s'embarquer pour les Etats-Unis. après une grève malheureuse. Car ces vagabonds, ces « sans aveux », sont de toutes les grèves, de toutes les «échappées hors de l'atelier » et leur rôle dans la diffusion de la propagande syndicale est considérable. «Le

ront quelquefois d'un manque de continuité, dû en grande partie à cette errance. Durant sa phase d'implanta-

syndicat est donc souvent créé

tion et d'installation, l'industrie lorraine s'est satisfaite de cette main-d'œuvre instable, mais tou-

par des ouvriers nomades»; mais ces organisations sonffri-

jours renouvelée. Plus tard, l'organisation grandissante du travail, sa diversification, exigent que cette masse mouvante de travailleurs soit fixée, assagie et domestiquée. Les industriels lorrains s'y emploieront; il est regrettable que les auteurs ne nous disent rien de la manière dont s'opéra cette sédentarisation. Le livre de D. Rondeau et

F. Baudin est moins un livre d'histoire qu'une histoire de cœur avec la Lorraine qui nous vaut quelques belles pages sur la haine qu'éprouvent les travailleurs pour ces mines auxquelles on les à si souvent prétendus attachés.

Moins d'un siècle après cette difficile implantation de popu-lation, une fois passé les années de prospérité, l'industrie en déclin rejette ces ouvriers d'une région qu'ils avaient, à grand-peine, réussi à faire leur. Nous constatons une fois de plus que, dans le domaine de l'industrialisation et des priorités du développement économique, hier comme aujourd'hui, il est fait

peu de cas des hommes DIANA COOPER-RICHET. \* CHAGRIN LORBAIN. LA VIE OUVRIERE EN LORRAINE 1870-1914, de D. Rondeau et F. Baudin. Le Seuil, 146 p. Environ 40 F.

Témoignage du désespoir

N an après les événements de Longwy, point culminant de la crise sidérurgique trançaise, Jacques Krier, Lorrain d'origine et réalisateur

On sent l'homme de caméra à la façon brusquée, visuelle et auditive de présenter chaque cas comme un plan. On sent le Lorrain à la tristesse de son constat : une région flère de ses origines, angoissée, désespérée au seuil de sa pauvreté. On sent l'homme de cœur à la tendresse de son regard sur tous ces

à la télévision, est allé interro-

ger, regarder les enfants de la

enlants d'Algériens, de Polonais, d'Espagnols, d'Italiens, naturalisés depuis longtemps, pour qui la Lorraine est devenue la terre et dont le rêve se brise : rêve d'une promotion sociale, d'un métier bien à soi à partir de ce confort que représentait l'usine.

Si elle ferme, faudra-t-ll repartir vers les terres sèches, les solells malgres, l'avenir minuscuie comme un point? P. M.

(\*) LA JEANNE D'ARC EST ROUILLER, de Jacques Krier. Editions Ramsay - 192 p. Collection e L'age de... a, environ 48 P.

#### lettres étrangères

# Savinio le discret

 Un écrivain important, solitaire et prolifique.

VEC Achille Enamouré, A Gallimard sort aujour-d'hui en français le quatrième livre d'Alberto Savinio. Commenceralt-on à reconnaître le grand poète qu'il était, a l'égal — mais plus durablement - de son fsère, le peintre Giorgio de Chirico ? Ce ne serantpas trop tôt : écrivain, musicien, peintre, ami d'Apollinaire et, pendant un moment, compagnon de route des surréalistes, cet auteur aussi personnel que pro-lifique était également, dès ses débuts, un pilier secret de tout le a mythe moderne » (A. Breton) alors naissant.

Son œuvre, il est vrai, se situe aux antipodes de tout monument officiel : aussi importante que discrète, elle ne cherche pas des admirateurs mais des complices, des lecteurs qui seralent autant d' « ames sœurs ». Savinio était un rêveur, pas un tribun. Pourtant, c'est justement son caractère solitaire qui rend son œuvre si attachante, et qui lui permet d'entrer si facilement dans l'intimité du lecteur.

Aujourd'hui, la réverie de Savinio est d'autant plus précieuse qu'elle procède d'un style de vie désormais disparu, en même temps qu'entre tous enviable : celui qui est propre à un « amateur » (au sens le plus noble de ce mot), type d'homme encore fort répandu en son temps et chez qui une curiosité plus privée que publique, jointe à une insoiune façon inégalable de pénétrer les secrets du monde. Les livres de Savinio sont pletna de ces vrales > connaissances dont leur éclectisme même fait le

Reliant réflexion et lyrisme, poésie et prose, sensibilité et sens oratique, elles éclairent le monde à la fois de l'intérieur et de l'extérieur : ainsi, dans Achille, la distinction entre les nurses et les gouvernantes, ou au contraire le rapprochement familier entre Ferrare et Munich. Le même irrespect salutaire des cloisons habituelles marque en fait l'ensemble de l'œuvre savinienne. Lyrique et secréte, elle n'en projette pas moins la vision de l'auteur dans la variété « extérieure » de la vie. Imaginative, au besoin fantastique, elle trahit cependant un amour passionné

Le fantastique chez Savinio n'est pas le revers de la c banalité » quotidienne : il n'en est.

au contraire, qu'une extension naturelle, un fonctionnement extrême qui permet de dévoiler ses lois. Plusieurs récits, dans Achille énamouré, evoquent des souvenirs de la première guerre. Tout comme les poèmes de guerre d'Apollinaire (dont Savinio fut un grand admirateur), ces rècits, sans déborder les limites du probable, élargissent la réalité de l'intérieur, grâce à seule attention, littéralement infinie, que Savinio sait prêter aux faits les plus insignifiants, pour les grossir tranquillement. mine de rien, aux dimensions d'un mythe.

A mi-chemin d'une nouvelle et d'un poème en prose, les textes d'Achille énomouré - tout comme ceux des autres recueils de l'auteur - se présentent souvent comme de simples dérives : s'entrecroisant, s'éclairant librement l'un l'autre, des faits de la vie y échoppant autant à l'arti-fice d'une « chute » qu'à celui d'une action au sens strict. Dans la Reine de Naples ou dans Derby royal, la description d'un spectacle d'opèra ou des attraits du printemps (ce a congrès général de tout ce qui a vécu ») ont la même importance que les évenements qui viennent s'y greffer. D'autres textes, comme les admirables Icare et Homme blanc sans parler de ce cristal qu'est le Bain de Vėnus, - ne donnent même plus corps qu'à un étonnement, un souffle retenu devant

les beautés du monde. Ce soupir suspendu est également le temps arrêté. L'écoulement routinier de celul-ci fait en effet place, chez Savinjo, à une sorte de temps muitiple, s'étendant à son tour à ces réserves secrétes : le passé, le futur. le temps hors-temps du

mythe. L'Antiquité et ses légendes, notamment, jouent chez Savinio le rôle d'un « imaginaire » temporel, dont les interférences avec le présent en délient insidieusement les contramtes. Pas plus la qu'ailleurs, cependant, Savinio ne succombe à un romantisme

Proche autant du surréalisme que d'un groupe néoclassique comme la Ronda, son itinéraire, à l'instar de celui d'Apollinaire ou de son frère, oscillera toute sa vie entre « l'Ordre et l'Aventure », entre le goût du plaisir et celui de la maîtrise. Ce portrait de l'intellectuel, extrait du récit la Turque, est, avant tout, un autoportrait : « Il recherche lui aussi le bonheur tonitruant et éphémère, il convoite lui aussi (\_) la joie fugitive. Mais, sachant à quel point elle se dérobe et se resuse, il la contemple de

Ouverte comme aucune autre la vie et à ses incoherences, cette vision n'exclut pas pour autant l'idée d'un ordre : celui que le monde, chez l'auteur, finit par révéler jusque dans ses égarements et dont notre propre compréhension - connaissance autent que compassion - pourrait être la base. La mort ellemême est plus qu'absurdité et neant. En même temps qu'elle forme l'arrière-fond de tous les textes du poète — d'où son affirmation finale que e de ce iivre, personne ne sort a, - elle n'est pour lui qu'un point-limite d'où rendre hommage à la vie. La beauté du monde la tient

autant à distance, en fait, qu'elle-même nous inspire un recul par rapport à la vie.

Cette ambiguité — ou cette dislectique. - « résolument moderne », soutient également une image-clé qui, sous des formes diverses, traverse tout Achille énamouré : celle de la vie réduite au fonctionnnement mécanique d'un modèle, d'un jouet de la famille des poupées, des mannequins et d'autre effigies. De la statue géante du récit central au soleil et à la lune de chambre des Jeunes Mariés, d'une forèt domestique à Guilletta. l'épouse mécanique, c'est partout la même oscillation entre êtres et choses, entre fruits naturels et produits de civilisation : le même jeu de substitutions où l'être vivant, en même temps que des arbres ou des instruments de musique (Vieux Piano) essalent d'acquerir son indépendance, chercher une protection defini-

tive contre le désordre naturel

de même qu'une suspension définitive du temps — dans l'existence passive d'une chose ou d'une machine.

\* Dessit de Berenics CLEEVE.

Même l'existence fantomatique des héros du passé, silhouettes aussi plates que notoires, n'est au fond qu'une variante de cette « rélfication ». Tout comme chez son frère Giorgio ou chez Bruno Schulz, cette dernière prend certes elle-même, chez Savinio. des significations contradictoires. familiarité, en même temps qu'elle servira elle-même à l'humaniset.

La traduction de Nino Frank, respectueuse et attentive, rend toutes les nuances et les particularités d'un style qui - maigré un certain goût « ironique » de la rhétorique - demeure parfaitement contemporain.

ACBILLE ENAMOURE, d'Alberto Savinio, Gallimard, 212 p., environ

## L'«Aiguille» dans la guerre

mondiale, les troupes alliées montérent à l'intention de l'état-major allemand un gigantesque bluff dont le but était de faire croire à un prochain débarquement dans le Pasde-Calais. L'intoxication prit diverses formes : des informations prétendument - confidentielles - furent habilement communiquées aux Allemands tandis que, au nord de Londres, on construisait une gigantesque base fantôme destinée à induire en erreur les missions de recon-

Cette ruse guerrière a inspiré à Ken Follett le récit de l'Arme à l'œil. Le personnage principal est un espion appelé « Die Nadel ., l'Aiguille, qui a réussi à poursulvre ses activités sur le sol anglais en dépit des nombreux coups de filets des services secrets de Sa Majesté. Cette chance, il la doit à son habileté, son intelligence, sa perspicacité. Il agit toujours seul, évite au maximum les contacts avec les rares esplons allemands se trouvant dans le pays. Socialement, il a une bonne couverture : dans la modeste pension de famille où il loge, on l'estime comme un brave employé modèle. L'Aiguille est un homme de fer, une volonté froide qui lonore le vaque à l'âme. Seule l'efficacité im-

1.1

( E

Mais l'homme de l'ombre va commettre un certain nombre d'erreurs qui vont amener les services secrets du Mt5 à se lancer sur ses traces. L'équipa anglaise est dirigée par un unversitaire qui abandonne ses passionnantes recherches sur le . Moven Age pour rejoindre les rands de ceux qui luttent. A ses côtés, un ancien policier des services politiques. Tous deux, face à l'Alquille, ne font pas le poids; ce sont des - ama-

teurs - du renseignement, îls ignorent tout de l'art et de la manière des professionnels. Et puis, ce sont des êtres humains. en proie aux sentiments ; comme leurs concitoyens, ils ne détestent pas l'humour - Follett non plus - ou les états d'âme. ils ont cependant une arme redoutable : la rage de vaincre. Pour que cesse enfin le drame d'un Davs - d'un continent aussi où « tout le monde a perdu quelqu'un ».

Le récit de cette guerre silencleuse est captivant. Ken Foilett s'ingènie à multiplier les lausses sorties, à brouiller les pistes. Insidieusement. On anticipe le ou les dénouements plausibles mais il est impossible de viser juste : notre œil tremble, victime de l'habileté que déplole l'écrivain à entretenir ou relancer suspense. La demière partie du récit est passionnante : au cœur de l'action, le visage, fouetté par le vent et la plute, on rampe. on se relève, on galope, le souffie court

Par ailleurs, l'écrivain excelle dans ses descriptions de la vie puotidienne à Londres — les alertes, les bombardements, les reactions des habitants - et du prodigleux déchaînement des éléments autour de l'île des Tempêtes, grande scène de roc où les acteurs font exploser les tensions contenues jusqu'alors.

Avec l'Arme à l'œil. Ken Follet, agé de seulement trente ans, s'affirme comme un jeune talent plein de promesses. Se partaite maîtrise des personnages et des situations, sa technique stylistions - une sacrée bouffée d'air frais face aux semplternels clichės — contribuent à la qualité de ce roman très prenant.

BERNARD GÉNIÉS L'ARME A L'ŒIL, de Keu Foilett Traduit de l'anglais par Robert Bre. Ed. Robert Laffont,

#### société

# «Nos ancêtres les pervers»

Les infortunes du « vice » pendant le Second Empire.

ES policiers et les médecins du dix-neuvième siècle sont des historiens excellents. Adeptes de l'école non-évênementielle, ils négligent les batailles et les sacres, mais l'ordinaire et le quotidien, le fait divers et la passion leur plaisent. Dans les rapports qu'ils gribouillent, c'est l'invisible de la société qu'ils

donnent à voir,

Aujourd'hui. d'autres historiens, semblables mais plus perfectionnés, se sont mis en tête de l'arfouiller dans leurs procèsverbaux. Les résultats sont épatants. I' y a peu, Alain Corbin ressuscitait les Filles de noce. Jean-Paul Aron et Roger Kempf montraient que l'onanisme avait hanté les nuits de nos grandsparents. Et voici qu'un autre archipel englouti emerge avec l'enquête de Pierre Hahn sur Nos ancêtres les pervers - ceux que Rousseau appelait chevaliers de la manchette, que le dix - neuvième siècle nomme pedérastes, antiphysiques, tantes ou persilleuses, et qu'un Hongrois, le docteur Benkert, bap-

tisera en 1869 homosexuels. Bon lecteur de Foucault, Hahn reconnaît que le sort réservé aux înclassables de la société témoigne sur cette société. L'histoire des antiphysiques croise celle de la France, elle se casse et se renouveile aux mêmes endroits.

Envers ce qu'il appelait le

était fantasque. S'il faut convenir qu'un capucin fut brûlé en 1783, c'était un capucin très méchant. Il ne s'était pas contente de violer un jeune Savoyard, encore l'avait-il percé de coups de couteau mortels. veux, peut-être on souriait. Le maréchal de Richelteu rapporte qu'en août 1722 une troupe de courtisans fit une orgie homo-Louis XV. Ce tapage avait incommodé. On gronda les jeunes gens. On fourre le plus actif en prison pour quelques heures, et puis on fit un ragot, voilà tout, En vérité. l'idée qui perdure encore sous l'Empire est celleci : le « beau vice » n'est pas beau, mais enfin c'est l'affaire de la haute société. Gardonsnous d'en parler trop fort, cela fournirait de funestes idées au peuple.

Le dix-neuvième siècle innove. Le peuple se laisse infecter. Hahn nous en apprend de belles. Notre époque, qui croit tout inventer,

se trompe fort. Le Palais-Royal et le jardin des Tuileries, les bois de Boulogne et de Vincennes, les Champs-Elysées, dix autres lieux sont visités, quand descendent les ombres d'une foule de « petits Jesus » à l'affût des riches antiphysiques. On procède à des tapisserie. Certains portent des crinolines. On se fiance en s'of-

frant des fleurs d'oranger. Dès lors le secret est levé. Et comme le vice, en s'étendant, est devenu « immonde », la répression s'aggrave. La police intervient. Le 20 juillet 1845, on arrête quarante antiphysiques aux Tulleries. La médecine, qui avait longtemps répugné à se pencher sur ces « êtres », les ausculte et

dit des sottises. Ce délire policier et médical intrigue. Pourquoi le dix-neuvième siècle se met-il à tonner ? L'Eglise ? Elle ne dit pas grandchose. Il faut alors chercher ailleurs les sources du soupcon qui accompagne les homosexuels. surtout autour de cette année 1857, celle où les trains roulent de mieux en mieux, où les banquiers sont gras à lard et où l'industrie, une fois les ouvriers mis au pas, tourne à la per-

Volci l'explication que nous avons cru lire à travers les documents de Pierre Hahn. Ce siècle mange, travaille, båtit et jouit. On est matérialiste. On a moins souci du ciel que de la terre, mais d'une terre en ordre, et c'est ici que les antiphysiques sont déplorables : ils fonctionnent

comme des bactéries. Ils menacent la société car leurs voies sont tortueuses. D'abord, ils ne font pas d'enfants. Ensuite, ils sont la proie des voleurs, des maîtres-chanteurs et même des assassins, ce qui trouble l'harmonie. Enfin, les bourgeois sont

Pourtant il y a pis. Ce que les antiphysiques visent, c'est l'ordonnance de la société, sa distribution en classes. Vollà le mal. Les sodomites se fichent des taxinomies. Ils procèdent à des accouplements contre nature, c'est - à - dire que les nantis se mélangent aux démunis. Des princes frequentent leurs laquais. c'est du joil et si l'on n'y veille.

on ira jusqu'où? Pierre Hahn est modeste. Il n'ajoute pas beaucoup de commentaires à ces documents. A pelne dessine-t-il une grille d'intelligibilité. Mais quelles pièces ! Mémoires du temps, registres de levée d'écrou, correspondances entre antiphysiques, confessions pathetiques, belles d'ailleurs, de tel jeune homme travesti ou pédéraste, ou de la « princesse Salomé », l'un des homosexuels les plus en vue. étranges papiers de l'amour et de la détresse du désir et de l'injustice, petits papiers revenus

GILLES LAPOUGE.

\* NOS ANCETRES LES PER-VERS. LA VIE DES HOMOSEXUELS SOUS LE SECOND EMPIRE, de Plerre Hahn, Olivier Orban, 333 p.

## Les homosexuels célèbres

L y a deux catégories de IIvres qui découragent la lecture : ceux du'on lit sans les comprendre et ceux qu'on Ilt en les comprenent trop bien. Les homosexuels célèbres de l'historien anglais A.L. Rowse appertient manifestement à la

A travers des portraits d'écri-

vains, d'artistes, d'hommes poliies. l'auteur nous promène de la Renaissance à l'époque même temps nous éclairer sur la · la rançon paychologique de ence sexuelle, sensibilité androgyne, de l'aigulsement extrême des lacuités de perception, et des tensions qui m è n e n t à l'accomplissemen d'une ceuvre .. A s'en tenir lè. il ne prend pas de gros risques. xualité féminine n'est

pas représentée dans cet ouvrage : A.L. Rowse, dans sa préface, admet volontiers qu'il n'y entend rien. Il n'est pas certain que les repères biographiques d'homosexuels lliustres, même moins conflues, alouterant beaucoup à notre compréhension de la créativité artistique ; leur seule utilité consistera sans doute à Wilde, André Gide et Yukio Mis-

sauralt être îmoutée à qui que ce soit, puisqu'elle n'est même pas signée, elle contribue à rendre plus médiocre encore un livre qui l'est déjà suffisamment.

R. J. LEBRES, de A.-L. Rowse. Albin Michel, 310 p. Environ 59 F.

#### L'impuissance

(Suite de la page 13.)

Les examens médicaux et légaux qui précédaient ou préparaient le « congrès » ont survécu largement à ce rite barbare qui, lui-même, est d'origine assez récente. La justice civile, ecclésiastique ou canonique continuera jusqu'au dix-neuvième siècle et mème jusqu'en 1970, à surveiller, avec une délectation sadique, voire pornographique, les ébats des couples mariés quand ils seront handicapés par l'impuissance de l'homme. Cette justice fabriquera ainsi des impotents sexuels plus nombreux que ceux qu'elle aura décelés.

Le livre de Darmon est plus savant et plus original sur le XIXº que sur le XVIIº siècle. il temoigne à sa manière sur la monarchie du sexe, que Michel Foucault, dans un livre dense et remarquable (1), avait déjà mise à l'index. Sous couleur de pruderies et de refoulements, la royauté de l'amour et la malédiction pour l'impuissance ont sévi dans notre culture occidentale, parmi les poètes, les confesseurs, les juges, les médecins et finalement parmi les psychanalystes, depuis le Moyen Age jusqu'à pos jours Pendant des siècles, on n'a parle que de cela, on n'a pensé qu'è cela.

Il faudra blen autre chose

que le livre érudit de Darmon pour abolir ce monarque exigeant, qui trone avec son arc et ses flèches sur les autels de notre culture; il met des tigres viriis dans nos moteurs, des cadres agressifs et dynamiques dans nos entreprises. Ce monopole obsessif engendre du reste des réactions légitimes en sens contraire : « Bander ne se fait plus », disait par exemple, tout rècemment à l'un de nos meilleurs philosophes un étudiant californien qui voulait en finir avec l'éternel culte phailique de l'Occident. Etonnante et ourageuse Californie, toujours à l'avant-garde des modes i L'audacieuse opinion de ce jeune Amèricain parait quand mème bien orematuree... Darmon gardera, lui, l'immense mérite d'avoir propulse sur le devant de la scène une « minorité » supplémentaire. Comme si nous en manquions! Après les Occitans, les Bretons, les Basques, les jeunes, les homosexuels et les femmes, volci venir enfin la grande revanche des non-virile trop longtemps parqués, marginailsés, humiliés, trop longtemps courbés sous le talon de fer de notre culture phallocratique.

EMMANUEL LE ROY LADURIE. \* LE TRIBUNAL DE L'IMPUIS-SANCE, de Pierre Darmon. Le Seuil, « Uniters historique », 320 pages. Engirop 60 S.

(1) Histoire de la sexualité, Galli-



Encore plus douces.

Un pas considérable vient d'être franchi dans la technique des lentilles de contact : fabriquées dans une nouvelle matière souple et perméable à l'eau (donc aux larmes et à l'air), ment destinées aux yeux sensibles, elles apportent une solution parfaite aux problèmes de tolérance. Elles sont encore plus agréables à porter et encore plus invisibles...



Essayez YSOPTIC 80, Bd Malesherbes - 75008 Paris - Tel. 563,85.32 3

Documentation et liste des correspondants français et étrangers sur demande.



# La tendance majoritaire de la FEN est renforcée par les votes mais non par les débats

Toulouse. — Le congrès de la Fédération de l'éducation natio-e a adopté, mercredi 30 janvier, la motion d'orientation pré-gestion, 1,55 % (+ 0,07 %). nale a adopté, mercredi 30 janvier, la motion d'orientation présentée par la majorité Unité, Indépendance et Démocratie (U.I.D., proche des socialistes) par 58,24 % des mandats, soit une progression de 1,81 % par rapport à 1978. La principale tendance d'opposition Unité et Action (U.A. animée par des communistes, mais qui comprend aussi des socialistes et des sans partis) a chianu 21,23 % des mandats soit une proprie de 1,23 % Unité et obtenu 31,83 % des mandats, soit une perte de 1,82 %. Unité et Action avait déjà enregistre une faible diminution du nombre de ses mandats en 1978, ce qui ne s'était pas vu depuis de nombreuses années. Les motions des autres tendances minoritaires se répartissent ainsi les mandats restants : Ecole émancipée (tendance anarcho-syndicaliste), 5,17 % (+ 0,14 %); Front unique har mon is ouvrier (FUO animé par des trotskistes de l'Organisation com29 janvier).

De notre envoyée spéciale

Unité! Que de fois n'a-t-on entendu ce mot depuis trois jours, comme s'il était nécessaire de bien enfoncer le clou pour se convaincre que l'unité existe et existera encore au sein de la FEN. Il est vrai qu'à écouter les orateurs il fallait être fin limier pour trouver, en dépit de leurs propos la moindre trace de cette volonté d'unité tant affirmée. Le secrétaire général de la fédération, et derrière lui tous les intervenants du courant majoritaire U.I.D. ont consacré l'essentiel de leurs interventions à attaquer sur le terrain politique des militants de leur fédération : ceux de la principale tendance d'opposition, Unité et Action, animée principalement par les communistes, mais qui comprend aussi des socialistes.

— Libres opinions —

L'UNITÉ N'EST PAS UN JEU

par CHARLES LACHENAUD (\*)

et JEAN PETITE (\*\*)

qui sépare aujourd'hul les anciens partenaires du programme

commun ne peut que traverser les militants qui, eur les terrains des

luttes syndicales, agissent ensemble. Le choc provoqué par l'inter-

vention des armées soviétiques en Alghanistan a amplifié les

différences entre les grandes organisations syndicales. Certains vont

jusqu'à peneer qu'il peut entraîner une sorte de déstabilisation des

majorité actuelle. Ainsi pourrait commencer une restructuration par

transfert de militants, qui estisferait l'esprit ou les attentes d'obser-

vatours étrangers : une plus grande identité de chaque courant syndical evec les partis politiques qui s'effrontent. La division gangrènerait le mouvement syndical, la courrole de transmission

pourrait à nouveau bien fonctionner : les grande leaders syndicaux

deviendraient les experts des partis politiques avec, le cas échéant,

pour eux, l'espoir d'infléchir la politique de leur parti. Le parti communiste aurait moins de problèmes. Le parti socialiste pourrait

cotions. Or on ne joue pas à l'unité comme à la bataille navale. Déjà, sur des objectifs bien définis, des luttes sont menées qui

C'est là un rêve, mais un rêve dangereux qui ne peut venir qu'à des stratèges en chambre du syndicalisme, non aux militants sérieux qui luttent aujourd'hui sur le terrain concret des revendi-

Le terrain syndical demeure l'un des terrains de rencontre. Là

où des socialistes et des communistes sont ensemble dans des

organisations ou des courants syndicaux, la discussion est franche, sans concession. Les militants syndicalistes ne sont ni de simples

porteurs de banderoles, ni des pupilles placés sous la tutelle des

politiques. Ils acquièrent un cens toujours renouvelé de l'indépen-

du terrain des luttes communes pour se maintenir et se renforcer.

Entre militanta, chaque fois que communistes, socialistes et autres

se rencontrent, entre organisatione aussi — quand elles se distinguent our le pien syndical, - de francs débats peuvent se développer.

Seule la franchise réciproque peut taire échec à la division, au

repli frilleux sur les positions défensives du corporatisme. Elle doit permettre, aujourd'hul, de mieux agir avec les autres et de dégager

Coux qui, aujourd'hui, signent la pétition nationale pour l'« union

(\*) Membre du bureau national du SNE-Sup., militant socialists. (\*\*) Membre du bureau national du SNES, militant socialiste.

dans les luttes - affirment leur droit de dire leur volonté librement. Cela suppose que soit respecté, au parti socialiste comme allieurs,

la liberté d'initiative et le « franc jeu » des militants syndicaux.

en toute lucidité de nouvelles perspectives pour l'union.

Car l'unité, aujourd'hui, n'est pas un jeu formel. Elle a besoin

A la Fédération de l'éducation nationale (FEN), qui tient son congrès, c'est l'occasion de rêver à ces remodelages de courants, entendons l'éclatement d'Unité et Action et le renforcement de la

confédérations. D'où les outrances ou les prudences des leaders.

Le syndicalisme résonne des bruits de la division. L'antagonisme

cialistes.

C'est en ce sens que l'intervention soviétique à Kaboul et le parti communiste français — qui l'a soutenue — ont indirectement aidé la majorité de la FEN. L'argument, il est vrai, pouvait être exploité, mais jusqu'à une certaine llimite car ce n'est pas seulement cels qu'attendent les adhérents de base — dont le nombre d'ailleurs diminue.

Renforrée par les votes la ma-

Renforcée par les votes, la ma-jorité de la FEN ne l'a pas été jorité de la FEN ne l'a pas été par les débais. Ceux-ci ont plutôt profité à la principale cible de la majorité, le courant Unité et Action, qui, en dépit de ses divergences politiques n'est pas tombé dans le plège qui lui était tendu. Plus encore, les militants d'Unité et Action appartenant à l'ensemble des syndicats de la FEN sont parvenus à se mettre d'accord sur un projet de « motion Afghanistan » (roir page 5). Mais elle n'a été rendue publique qu'à l'issue du débat d'orientstion, qui ne permettait pas à Unité et Actuen de déborder — compte tenu tion de déborder — compte tenu de son habile stratégie — le cadre syndical.

Opposant aux « convergences porté contre le pouvoir » par la grève et la manifestation organisées notamment par Unité et Action des appartient au courant majoritaire), le Syndicat national des enseignements du second degré, et un syndicat autonome.

Dénonçant « la chasse aux sor-

mieux y retrouver les siens.

font échec à la désespérance.

en décembre dernier, M. Gérard Alaphilippe, secrétaire général adjoint du Syndicat national des edjoint du Syndicat national des ensaignements de second degré (SNES), a à son tour attaqué, « Ce n'est pas à Kaboul mais à Toulouse, a-t-li déclaré, que se jouent le sort de nos revendications, le sort des jeunes qui nous sont confiés. » cette « diversion », a-t-il ajouté, a pour but de « camoufier la réalité de votre orieniation au plan syndical, celle de l'acceptation et de la renonciation ».

Regrouper les syndicats

Non sans avoir attaqué aussi l'attitude « bureaucratique », la Patitude « bureaucratique », la « domination sans partage » de l'exécutif de la FEN, M. Alaphilippe a proposé des pistes d'action syndicale. « Renjorcer l'action » et l'organisation suppose pour M. Alaphilippe d'organiser « l'action commune des personnels de la FEN». « Nous ne sommes pas japorables, a-t-il expliqué, à la multiplication des syndicais, qui morcèle et isole les diverses catégories et permet de manipuler la jédération. Nous pensons au contraire qu'il convient de les regrouper à partir des communautés d'intérêt, des pratiques professionnelles et des pratiques professionnelles et des lieux d'exercice. (...) Il convient de consulter les personnels concer-nés. Nous sommes certains que ce serait le moyen de faire venir à la FEN des diznines de mil-liers d'enscignants qui s'en tien-nent aujourd'hui éloignés, notam-ment dans les collèges. » Ces éta-blissements, il est viul, consti-tuent un vaste chemp de syndi-calisation où s'affrontent le Syn-dicat national des instituteurs (qui représente plus de la moitié des adhérents de la FEN et appartient au courant majori-

Plus que par le débat d'idées au congrès — d'assez faible tenue, - le renforcement de la majorité de la FEN et la baisse de sa principale tendance d'opposition tiennent surtout à des éléments qui leur sont extérieurs : l'intervention soviétique en Afghanistan, la prise de position du parti communiste français — qui n'ont pas manqué d'être exploitées à outrance par les militants du courant majoritaire — et la décision de la C.G.T. de ne pas syndiquer les enseignants. L'accusation a d'autre part été portée contre la direction fédérale par tous les courants minoritaires, de « manipulation » des mandats par le biais d'une harmonisation des règlements intérieurs (« le Monde » du

tannée soviétique en Afghanis-tan », M. Marc Bouvet a, au nom de l'Ecole émancipée, affirmé que « tous ceux qui utilisent Kaboul pour aggraver la division ont tort et nuisent au combat commun » Attaques somme toute tradi-

tionnelles contre la majorité de la FEN tout autant que les agressions anti-communistes de cette dernière. Mais il faut blen convenir que la stratégie adoptée le congrès à « définir les modalités d'une puissante action nationale de grève et de manifestations de l'ensemble de la fédération pour « arracher des moyens supplémentaires, défendre notre droit au repos et nos libertés ».

« Pour le Front unique ouvrier, qui lutte notamment sur le terrain contre les stages d'élèves de l'ensemble de la fédération de mentreprise, stages d'élèves de l'ensemble de la fédération en contre les stages d'élèves de l'ensemble de l'ensemble de la fédération en contre les stages d'élèves de l'ensemble de l'ensemb

aussi traverse par des diver-gences politiques, les mêmes qui secouent actuellement le parti

CATHERINE ARDITTL

#### RELIGION

JEAN-PAUL II ira au brésil en juillet

Cité du Vatican (A.F.P.). « Jean-Paul II ira au Brésil en quillet », a confirmé mercredi 30 janvier, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, sans toutefois preciser la date de ce voyage. Il a ajouté que les dates seront fournies « au début du mois de mai, au plus tôi n. Le pape «a. en effet, accepté une série d'autres invitations, venues de pays d'Amérique du Sud, et les organisateurs de ses coyages étudient actuellement les possibi-lités de coupler le voyage du Brésil avec d'autres destinations dans cette région », a-t-il ajouté. Interrogé sur une tournée du pape dans le Sud-Est asiatique, le Père Panciroli a rappelé que Jean-Paul II avait lui-même déclaré qu'il irait aux Philippines en 1980, sans fixer de date. Il a 1980, sans fixer de date. Il a ajouté que ce voyage se ferait sans doute, mais qu'en raison tant de la situation dans ce pays il de la situation dans ce pays, il était difficile de prévoir quand il aurait lieu. Il est probable que d'autres pays solemt visités par la mirre constituir. même occasion. Le pape a en effet accepté les invitations du Japon et de Sri-Lanka.

#### **MEDECINE**

Au cours d'un congrès ré-cemment réuni à Saint-Nazaire, une cinquantaine de médecins hospitaliers ont décidé de créer un « Syndicat de la médecine hospitalière » (S.M.H.), dont les statuts sont proches de ceux du Syndicat de la médecine géné-rale, Dans sa charte, cette nou-velle association effirme notam-ment qu'« il est indispensable de lutter contre la hiérarchie qui pérénise le mandarinat de chejs pérénise le mandarinat de chejs de service inamovibles » et de-mande « une collégialité des démande « une collegialité des de-cisions ». Le S.M.H. refuse que « l'hôpital public soit un marché privilègié des grandes firmes élec-troniques et de la chimie » et trouve « anormal que des méde-cins, grâce à des consultations privées ou à un secteur privé albanatalisation mutemnt tires d'hospitalisation puissent tirer des profits en se servant d'une structure publique normalement au service de la population. (...) s (Coresp.)

★ Syndicat de la médecine hospitalière, B.P. n° 8, 92220 Bagneux, têl. 543-58-24.

Cours pour lycéens : immeralen linguisti-que totale : Vacancés de Pâques et été ANGLETERRE AUTRICHE ALLEMAGNE voyage accompagné de Paris et province - Accueit en famille Excursions - Ski-tennis-équitation-planche é voile-auri-Au pair-Anglais pour adoites Tél. 508.94.59 CLUB A3 10, rue Saint-Mars 75002 PARIS

#### NOUVELLE DISTRIBUTION DU «TRACT SUR LA DROGUE»

Une vingtaine d'enselgnants ont

distribué jeudi matin 31 janvier le a*tract sur la drogue* » à la porte du lycée de Noisy-le-Sec. C'est la première fois que la diffusion de ce tract avait lieu dans l la Seine - Saint - Denis depuis qu'une distribution semblable qu'une distribution semblable avait eu lieu à la porte d'autres lycées de l'académie de Créteil (le Monde du 24 janvier). Les professeurs du lycée de Noisy, militants du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFD.T.), s'étaien tjoints aux responsables de leur section acadé-mique « par solidarité, ont - ils déclaré, avec des éducateurs qui risquent des sanctions alors qu'ils risquent les sunctions alors qu'us souhaitent seulement débattre de la droque et empêcher que les jeunes qui se droquent soient rejetés par la société et margi-

Le tract diffusé à Nolsy s'intitule : « Pour la liberté de penser de le dire et de l'écrire ». Il dénonce la campagne de presse qui, « sous couveri de protéger la jeu-nesse [a pour but] d'imposer l'ordre moral, donc de porter atteinte à la liberté d'expression et de recherche, et de pousser à la répression et aux interdictions professionnelles ». Le texte reproduit la déclaration de M. Pierre Zarka, «La lutte pas la drogue » et celle d'enseignants du lycée Darius - Milhaud du Kremlin-Bieêtre (Val-de-Marne), militants du SGEN-C.F.D.T., du SNES et du SNETP-C.G.T., intitulé «La lutte pas la morale». et de recherche, et de pousser à

Grève et manifestation d'étudiants à Paris. — Pour protester contre les menaces d'expulsion des étudiants étrangers,
un millier d'étudiants cent manifesté mercredi 30 janvier à Paris.
Cette manifestation était organisée par le comité de grève de
l'unité d'enseignement et de recherche de Tolbiac (université
de Paris-I), qui affirme que trois
étudiants étrangers (un Camerounais et deux Tunisiens) risquent de ne plus pouvoir poursuivre leurs études en France.

● Campagns de la Fédération

Cornec pour les maternelles.

M. Jean Cornec, président de la Fédération des conseils de parents d'élèves (F.C.P.E.), a lancé rents d'élèves (F.C.P.E.), a lancé le 27 janvier une campagne « Pleins feux sur l'école maternelle », sur les deux thèmes : la limitation du nombre des élèves à vingt-cinq par classe pendant toute la scolarité obligatoire, et le droit à l'école maternelle en milieu rural. La F.C.P.E. veut attirer l'attention sur l'importance des premières années de la tance des premières années de la vie dans l'éducation. Un colloque a été donné à La Batle-Montgascon, petit village de l'Isère qui se bat depuis la rentrée pour l'ouverture d'une deuxième classe maternelle (le Monde du 31 octobre 1979).

#### La 11' division parachutiste garde ses trois régiments d'appelés

confirme le général Lagarde

De notre correspondant régional

Toulouse. — Venu inaugurer mercredi 30 janvier, à Francazal, dans la grande banlieue toulousaine, les nouvelles installations de la base opérationnelle mobile aéroportée (BOMAP) de la 11º division parachutiste, le général Jean Lagarde, chef d'état-major de l'armée de terre, a déclaré que cette grande unité, qui dispose de toutes les forces aéroportées du grand sud-ouest de la France et de Corse, gardera la totalité de ses régiments d'infanterie composés d'appelés : le 1º R.C.P. le 9º R.C.P. et le 6º R.P.I.Ma (1). Récemment (le Monde du 26 janvier), la présidence de la République avait invité le ministre de la défense, M. Yvon Bourges, « à prendre les dispositions nècessaires pour éviter la dimination du nombre des régiments parachutistes de l'armée de terre ». Les premières informations officieuses concernant la dissolution du 9º R.C.P. et la ventilation d'une partie de ses cadres au sein du 1º R.C.P. avaient circulé peu après le passage du ministre de la défense à Pamiers (Arlège), où il avait assisté au début des travaux des futurs casernements d'un régiment d'infanterie aéroportée.

casernements d'un régiment d'infanterie aéroportée.

Le général Lagarde a été formel : la 11° D.P. conserve les structures qui lui ont été données l'été dernier après la dissolution de ses deux hrigades (Auch et Pau) et des bataillons de commandement et de soutien (les 420° et 425°) qui leur étatent attachés. Le général Lemaire, commandant la 11° D.P. et la 44° division militaire territoriale, dispose d'éléments opérationnels divisionnaires parachutistes : divisionnaires parachutistes : 1 régiment de hussards à Tarbes, 17° régiment du génie à Montauban, 35° Régiment d'ar-à Montauban, 35° régiment de commandement et de soutien à Toulouse, 1° régiment d'infanterie de marine à Bayonne, 5° régiment d'hélicoptères de

combat à Pau, 5° groupe d'avia-tion légère de l'armée de terre à Pau et la MOMAR, qui va s'installer définitivement à Fran-

Les spécialistes de la BOMAP ont pour mission d'assurer le soutien technique des opérations aéroportées par la mise à terre des personnels, de leur armement et des matériels. Ce sont eux qui cazal.

et des matériels. Ce sont eux qui assurent par air les ravitaillements nécessaires aux unités larguées ainsi que l'entraînement des régiments de la division et des formations assimilées.

Le groupement aéroporté professionnel (GAP), que commande à Albi le général Guichard, est un élément particulier de la 11° division parachutiste. Autour d'un état-major servi par le 1° bataillon parachutiste de commandement et de soutien. le GAP mandement et de soutien, le GAP groupe, en effet, les trois régi-ments d'infanterie d'engagés de la ments d'infanterie d'engagés de la division: le 2° régiment étranger parach utiste (Calvi), le 3° R.P.I.Ma. (Carcassonne) et le 8° R.P.I.Ma. (Castres), tandis que les trois autres régiments non « professionnalisés », constitués par des appelés: 1° R.C.P. (Pau), 9° R.C.P. (Toulouse) et 6° R.P.I.Ma. (Mont-de-Marsan), ne sont ratischés à autre grandne sont rattachés à aucun groupement.

pement.

Le général Lagarde a confirmé que le 9° R.C.P. quitterait la caseme Niel, à Toulouse, pour rejoindre ses nouveaux casemements à Pamiers l'été prochain, et que le 1° R.C.P. resterait en garnison à Pau. Il a ajouté qu'il "êteit avoaru au commandement. n'était apparu au commandement ni opportun ni utile dans le contexte de la situation interna-tionale de modifier la physiono-mie de la 11º division parachu-

LEO PALACIO.

(1) Les R.C.P. sont des régiments de chasseurs parachutistes; le R.P.I.Ma, un régiment parachutiste

#### Le général Lacaze recoit sa quatrième étoile

Sur la proposition de M. Yvon les médecins-cheis des services Bourges, ministre de la défense, de classe normale Jean Colin et le conseil des ministres du mer-Bourges, ministre de la défense, le conseil des ministres du mercredi 30 janvier a approuvé les promotions et nominations sui-

● TERRE. — Est élevé au rang et à l'appellation de général de corps d'armée, le général de division Jeannou Lacaze.

[Né le 11 février 1924 à Hué (Vietnam), Jeannou Lacaze, après avoir appartenu aux F.F.I. à la fin de la appartenu aux F.F.I. à la fin da la dernière guerre mondiale, sort de Saint-Cyr dans l'infanterie. Il sert notamment en Extréme-Orient et en Africue dans la légion étrangère. En 1967, il commande le 2º régiment étranger de parachutistes qui est partiellement engagé au Tchad. De 1971 à 1976, il occupe les importantes fonctions de directeur du renseignement au Service de documentation extérieure et de contresplonnage (S.D.E.C.E.). A ce poste, il sera le premier officier des services secrets français à recevoir des étolles de général. Il commande ensuite la 11º division parachutiste et il est, actuellement, inspecteur de l'infanterie.]

Sont promus : général de divi-sion, le général de brigade André Faverdin ; général de brigade, le colonel Jean-Louis Brette.

Est nommé : inspecteur des forces extérieures et inspecteur des troupes de marine, le général de division Georges Maldan. ■ MARTNR. - Sont élevés au

marine: — sont eleves au rang et à l'appellation de vice-amiral d'escadre : le vice-amiral Claude Pieri et le vice-amiral Bernard Franchet, nommé conseiller du gouvernement pour la défense.

Sont promus : contre-amira) Christian Brac de contre-amiral Christian Brac de la Perrière; contre-amiral, le capitaine de vaisseau Olivier De Veyrac et le capitaine de vaisseau André Bougeois, nomme major général du port de Cherbourg et adjoint au préfet maritime de la In région maritime; commis-saire général de deuxième classe, le commissaire en chef de prele commissaire en chef de pre-mère classe Claude Langiois, nommé chef du service des mar-chés généraux du commissariat de la marine nationale.

• AIR. — Sont nommés: commandant la III région aérienne
(Bordeaux), le général de division aérienne Jean Rajau; commandant l'Ecole technique de
l'armée de l'air, le général de
brigade aérienne Gilbert Gagneux; chargé de mission auprès
du chef d'état-major de l'armée
de l'air, le général de brigade
aérienne Paul Baujard; commandant le 2° commandement
aérien tactique, le général de
brigade Roland Mentre.
Est mis à la disposition du

Est mis à la disposition du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de corps aérien Henri Atlan.

• SERVICE DE SANTE Sont promus : médecin général-inspecteur, le médecin général, médecin-chef des services hors

Sont nommés : inspecteur du service de santé de l'armée de terre, le médecin général-inspecteur Jean-Jacques Desangles; directeur de l'Ecole d'application du service de santé de l'armée de terre, le médecin général Pierre Lefebvre.

#### Ravitaillés en vol

QUATRE MIRAGE F-1 RALLIENT SANS ESCALE LA CORSE A DABOUTA

Quatre avions Mirage F-1 de défense aérienne, appartenant à la 5º escadre de chasse d'Orange (Vaucluse), ont raliié sans escale Solenzara (Corse) à Dilbouti, ravitaillés par un avion-citerns C-135 des forces aériennes stratégiques. Cet exercice, destiné à démontrer la capacité de l'armée de l'air française à opérer à très longue distance, a en lieu dans la journée du mardi 29 janvier. Tous les Mirage F-1 doivent être rentrés en France co jeudi 31 janvier.

Ce vol, entre la France et la République de Dibouti, a repré-senté plus de 5000 kilomètres d'une traite et Il a été réalisé en six heures grâce à quatre ravitaillements en vol. au total. L'armée de l'air, qui précise que des missions de plus de cinq heures sans escale ont déjà été faites à l'entraînement sans toutefois quitter l'espace aérieu national, estime avoir démontré e complémentarité » du Mirage F-l avec l'avion d'atta-que au sol Jaguar déjà utilisé hors des frontières nationales,

A la demande de la jeune République de Djibouti, la France maintient sur ce territoire dix aviens Mirage-III anciens et un ou deux aviens de surveillance Bregnet-Atlantic à long rayon d'action.

Cet exercice est important à les Etats avec lesquels la France a signé des accords de défense on de coopération militaire, en démontrant la capacité de l'aviation de combat française d'as rer une couverture aérienne à la demande hors du soi national. Indirectement, il apporte la fois pratiquée, entre un avion tactique et un avion straté-gique n'a plus guère de sens aujourd'hui, dès lors qu'un monoréacteur monoplace de 15 tonnes maximum au décol-lage peut convrir des distances ntinentales grace au ravitaillement en vol.

e A fortiori », le biréacteur soviétique Backfire, objet de tant de controverses entre Moscou et Washington, peut-il dif-ficilement être classé parmi les avions dépourvus de missions offensives à longue distance.

l'impaissate

477 or 12

#### SPECTACLES POUR ENFANTS

#### L'HORLOGER D'EAU.

On est très sérieux au CAC de Cergy-Pontoise comme à la Pomme verte de Sartrouville, très soucieux de ne pas verser dans la facilité. L'Horioger d'eau, présenté par les uns, produit par les autres, ne peche certes pas par manque d'ambitions. Il y a sûrement beaucoup de réflexions sur les concordances des jeux d'eau et des jeux de paroles dans ce spectacle. Voilà : un étrange bonhomme (Bernard Sultan), barbu, botté, emmitoullé de caputchouc iaune, patauge dans derrière lui, un assemblage inoui de tuyaux qui s'emboîtent, se deboltent, permettent à l'eau vrais de jaillir en jet, de s'écouler en source, de jaillir des poches ou des bottes du bonhomme qui parle. parle, de l'horloge à eau justement, de son principe de lonctionnement felle est disposée sur le côté avec un dragon qui se mord la queue). y a beaucoup de mots d'esprit, de calembours poétiques, qui passent très vite, comme l'eau. Cela dure une demi-heure et se ioue dans les maternelles. C'est la nouvelle école du théâtre pour enfants. On voit bien ou'on a voulu parler ici de l'eau essentielle, de l'eau des origines, de la transgression des interdits... Les enfants ? Il est vrai qu'ils ne s'ennuient pas trop : on tiche de l'eau partout. Alors ! ★ Renseignements : Théâtre de Sartrouville, tél. 914-33-51,

#### CHANTE, CHANTE, ARIANA.

Le Théâtre des Jeunes Années de Lyon a connu des heures difficiles : centre dramatique national depuis la 1er janvier, il a pourtant été averti par la Ville de Lyon qu'il devrait bientôt quitter le Théâtre du Huitième où il était accueilli depuis des années. En 1981, le T.J.A. s'installera à Vaise dans une salle toute

Victor Carvaial est un Chillien de l'exil, comédien, metteur en scène. réfugié en RDA., à Rostock. Il a proposé à Maurice Yendt, du T.J A., una pièce traversée d'accents douloureux, de nostalgia. Des villageois, chassés de leur terre par une catastrophe mysterieuse, atteignent leur nouveau pays après une longue errance. Mais la peur ne les quitte pas. Au T.J.A., on a voulu greffer aur l'histoire des villegeors celle d'un théâtre en difficulté. Sous la métaphore perce une aigreur un peu facheuse. La pièce de Carvajal est -éclatée - dans la mise en scène, dit le programme. Résultat : travers des images très léchées comme toujours chez Yendt, avec des numéros d'acteurs qui jouent à se parodier, à se distancier. Le village-théâtre ne s'impose quère comme un eréalité poétique. Et, tout de même, le Chili comme prétexte à une évocation de la cuisine des théâtres, c'est un peu génant l

\* T.J.A., 8. avenue Jean-Mermoz. 69098 Lyon, tel. (7) 874-32-03.

#### IL ME RESTE UN PAYS A TROUVER.

Mai à l'aise dans un théâtre ou corègnent une directrice pressée el une femme de ménage débordée, un Jeune: garcon prénommé Bactiste décide de prendre l'air du large Et. d'abord, il doit traverser la villa et ses interdits, les pelouses à ne l pas traverser, les cours où la musique est interdite, etc. D'aventure e aventure, il découvre entire son étranger - dans un pelit cirque des familles et. grace à la magle de la voyante extraucide, comprend soudain celle du théâtre quil a quitté Il est un peu difficile de voir com ment la lameuse experience du théà tre dans le théâtre peut bien passa ves du cirque, mais les trois comé-diens de la Comédia de Crétail interprétent avec vivacité tant de personnages contrastés quion prens assez de plaisir à cette sorie de gags à grands tra.is et grosses couleurs & Comédie de Gréteil, té, 267-17-49 au Gafé d'Edgar, 53, boulevare Edgar-Quinet, tél. 320-25-11.

#### LES PETITES LUMIÈRES.

De la pénombre, lentement, emerge un très bel espace : une bâtisse rien que du mur nu, gris, dense avec une porte bésnie, ot deux ouvertures, découpures sombres aux arêtes pures où l'on verra passer

RECTIFICATIF. - Par suite d'une erreur de titre, nous avons écrit dans le Monde du 23 janvier que la censure etait supvier que la censure etan sup-primée en Suisse. La mésure ne s'applique qu'au canton de Geneve, comme l'indiquan l'ar-ticle de notre correspondante

les gens, où chaque visage, chaque geste entrevu, se chargera de mystère. Devant la maison, un terrain vague, du sable sombre où les pas qu'on fait, les mégots abandonnés. donne:ont d'étranges (umeroles, i) y a aussi deux carcasses d'autos et une cuisinière blanche. Nous sommes de l'autre côté de la palissade. derrière la ville. On ne sait pas où. Une patite fille s'est perdue. C'est la nuit. De la maison, des carcasse se dégagent de curieux personnages, Judith, Sisyphe et les

Tout un peuple de chats en cartes postales est installé sur le sable petites lumières. Ici. Il n'v a ni travail ni famille. Les gens de la maison sont d'élégants rôdeurs qui dinent sur le toll brillant des vieilles bagnoles. On joue aux cartes selon des règles inconnues et les gans eux-mêmes sont peut-être des cartes à jouer. Une dame couchée fume tranoulliement la pipe. Il y a une espèce de surprise-partie. La petite fille joue avec un revolver et flirte avec un garçon sauvage. On ne sait pas si elle retournera chez elle à la ville. Daniel Gérard est le poête-metteur en scène de ces Petites lumières où l'on rève au théâtre comme si cn était au cinéma.

#### LES PESANTS SOUCIS D'AUGUSTIN LÉGER.

A la mauvaise habitude d'arriver (très) en retard, certains parents ou autres accompagnateurs ajoutent souvant celle de ne prêter aucune attention à la définition d'un spectacle. Celui-ci, et c'est bien spécifié, s'adresse aux enfants à partir de huit ans. Comme par un fait exprès, le public ne dépassait pas ce jour-là l'âge de la maternelle. Comment Bernard Cordeaux, à la fois musicien, conteur, marionnettiste, pourrait-il, face à ces enfants surfaire passer en paix sa très jolie légende d'Augustin Léger, gnôme émouvant qui veut grandir et part, à cette fin. à la recherche de la fieur qui parle, gardée par les Rollmobz au bord d'un volcan où il lui faudra descendre affronter la famille de Timoléon Spumante ? Voyage au bout des angeisses d'une poésie troublante. On songe à Grimm. Toutes sortes de marionnettes, grandes et petites, à tige et à gaine, manipu léas par le seul Cordeaux, la mueique grêle de l'olitant, un texte raffiné, et le courage de traiter les vraies peurs de l'enfant. C'est très

### «L'Homme, la Bête et la Vertu» de Pirandello

Du rire et des silences

Luigi Pirandello avait écrit en 1919 — époque désorientée — une petite farce sinistre un peu à côté de ce qu'il faisait d'habitude. Le capitaine Perella, depuis pas

mal d'années, ne touche pas à sa femme. Mme Perella se trouve néanmoins attendre un enfant. néamoins attendre un enfant. L'interruption de grossesse est alors un crime difficile à tenter en Italie (et ailleurs). Le père de l'enfant, le professeur Paolino, décide de transformer, pour une nuit, le capitaine Perella en « bête » : il demande à Mme Perella de se vêtir et de se maquiller d'une manière très provocante et il fait avaler au capitaine un gâteau dans lequei un un găteau dans lequel un médecin ami a incorpore un mè-dicament « érogène ». L'acte con-jugal sera accompli, la grossesse n'assombrira pas l'époux.

La pièce échappe à la comédie légère de boulevard, pour plu-sieurs raisons. Il y a, dans l'Homme, la Bête et la Vertu un fond sordide, qui frôle le fait divers plus que le theatre amusant. Il y a des arrière-plans ré-flèchis, par exemple une opposise marque jusqu'à l'aspect physique du philtre, du gateau, lequel se presente sous la forme d'une demi-sphère moltie blanche, moitie noire : on dirait un objet cabalistique. Il y a aussi, sous la brutalité de la farce, une sousétude assez délicate de ce que seraient les états de conscience des protagonistes s'ils n'étaient pas coincés dans une situation de force qui réclame une issue ra-pide. Il y a aussi une transposi-tion intelligente de la commedia

dell'arte. Le rire, dans cette pièce, n'est pas prevu comme un effet que l'auteur provoque par des meca-nismes comiques de situation on

nismes comiques de situation du de répliques. Le rire est ici l'envers de choses qui deviennent grotesques par absurdité, par désarrol, par abjection. Il s'agit d'un comique noir qui échappe aux personnages, et qui prend le public en échappe. Il serait intéressant de voir ce que donnerait cette pièce si elle était montée et jouée à froid, par des acteurs de conduite sobre, qui ne paraîtraient pas sensibles à l'outrance de leurs actions, qui n'entendraient pas les rires du nubile

Henri Tisot, homme de théatre fin, qui d'ailleurs montre, par un texte imprimé dans le programme, qu'il a bien vu les intentions de Prandello, a toutefois choisi de jouer la pièce presque en boule-

Mme Giscard d'Estaing a inau gure Jeud. 37 Janvier, à Athènes, une exposition des chefs-d'œuvre & l'im-pressionnisme et du postimpression-nisme « De Manet à Mathse ».

# L. Clob des amis du Palais Rojal et du Vierx-Parls organise son gala unuel le lundi 4 février au Thèâtre des Bouffes-Parisiens, à P h. 30 Au programme : « Vive le thestre : « par de jeunes comédiens, concouis Univers théâtral, variétés (rens. : tél. 296-18-00).

Le grand prix de musique In Consell nordique a été déceraé pour 1980 au compositeur danois Pelle Gudmundien - Holmgren pour ses œuvres « Symphonie » et « Antiphoni s. — (Corresp.)

the 1979, he GERM a donner notamment tings-cinq concerts (avec des œuvres de trente compositeurs dont dix créations), quaire-vingt séances en milieu scoisire dans le Val-d'Oise (sur le projet e Les cafants à l'éroute de leur univers et plusieurs émissions de radio, II a publié aussi une importante étude e Pierre Mariétau, Nusque-Paysage. (Renseignements : GEEM, 22, quai de Béthane, 75004 Paris.) Montparnasse présente le tour de chant de Leny Escudero du 22 jantier au 17 fetrier, à 20 h. 30.

vard : ambiance à la Pagnol jeux de scène accidentés, inter-prétations appuyées : le rire est programmé arant, au lieu de venir après.

Alors Pirandello perd presque toute sa substance, et le vertige sinistre-comique n'est plus sensibie que lors de certains silences qu'a amenages tout de même qu'a amenages tout de meme Tisot, silences pendant lesqueis les acteurs se regardent, médusés, comme s'ils se demandaient si cette comédie ne va pas d'un coup basculer dans le néant.

Dans les limites que lui assigne Tisot, le spectacle « fonctionne ». Tisot (le professeur) joue avec gentillesse. Marco Perrin (le capi-taine) joue gros mais blea. Marie Dubois (Mme Perella) interprête du bout des doigts un rôle de femme qui, dans cette mise en scène, est sans portée. On dirait que le décorateur, Arthur Aballain, dans sa manière de traiter la maison du menage Perella, a pris parti, lui, pour Pirandello : il y a de l'âme dans ces murs, on sent là les signes d'une vie, d'une famille, d'un esprit particulier : ble d'autant plus incongrue.

> MICHEL COURNOT. \* Théatre Daunou, 10 h. 30,

ALERTE AU GERM

Le Groupe d'étude et de réa-lisation musicales (GERM) anime actuellement les mani-festations musicales (Rencontres

arec Giuseppe Englert et Musique

à Vincennesi des : Espaces 80 » organisés par la jondation Pro Helvetia à la Porte de la Suisse

(11 bis. rue Scribe). Action mert-

loire de compositeurs et interprè-

tes qui ont la soi chevillée au

corps, car ces programmes d'aus-tère avant-garde ne sont pas de nature à leur laire une publicité

Le GERM n'en a cure; cela fait treize ans qu'il existe cans

La direction de la musique du

ministère de la culture ne semble pas très containcue de l'impor-tance de ces chercheurs ; ne

★ En 1979, le GERM a donné

du GERM. — J. L.

MUSIQUE

#### VARIÉTÉS

# Les quatre-vingt-dix ans du Moulin-Rouge

ses quatre-vinge-dix ans, par une soirée exceptionnelle au profit de l'UNICEF. L'actuel Moulin-Rouge n's rien à voir avec celui où le quadrille « naturatiste : crait dansé par la Goulue, Grille d'égout, Rayon d'or, Nini-parte-Valentin-le-desossé. C'est en en-l'air et octobre 1389, que Joseph Oller et son associe Zidler inaugurent le Bal du Moulin-Rouge. Le quadrille ouvre la patienter les amateurs, un petit caféconcert, au fond du jardin, présente Yvette Guilbert, Max Dearly et le pétomane, un petit monsieur à moustache, les cheveux en brosse et le visage im-passible devant des incongruires qui mettent en joie le Paris de la nuit. tandis qu'un parrenaire vient, chaque soir, constater sur scène, qu'il n'y a aucun subterfuge, aucun truc, comme on dit aujourd'hui. Vers 1900, le Bal du Moulin-Rouge se transforme, de-vient music-hall, affiche Mistinguert,

riquee, conçu pour dispenser fère à dix heures du soir. Pour faire nail et qui se rermine invariablement

> sont toujours clasorees avec magination et goût. Ce qui n'a pas été le cas de cette soirée de l'UNICEF, présentée avec rigidité et vulgarité par Jean-Claude Brialy et un Peter par Jean-Claude Ustinov qui avair l'air de sortir du lit.

en 1915. Reconstruit, il reprend les revues et les operettes qui lui out donné un second souffle.

Depuis plus de trente ans, le Moulin-Rouge présente un troisieme visage, un divertissement luxueux, tout en mouvement, renouvelé tous les trois ans, supporte par une machinerie sophisl'instant une sorte de bonheur par le traditionnel « french can-can ». charme suranné, Georges Chakiris, qui Les atractions du Moulin-Rouge (éléments de revue, numéros visuels) sont toujours élaborées avec soin, lesques.

En dehors de la troupe du Moulin-Rouge et de quelques minutes avec Charles Aznavour, Thierry Le Luron er Bernadene Lafont, qui a su recréen

Le Moulin-Rouge a célébré, mercredi, Jeanne Aubert. L'établissement brûle avec son cœur la valse chaloupée, le avec Village People, mécanique publicitaire enuiveuse et passée de les evocations sans classe charme de Missinguen er de Joséphine Baker par les travestis de Michon Zizi Jeanmaire, qui n'a plus rien dans dire et répète inlassablement ce qu'elle 2 su faire de mieux en trente ans de carrière, Sacha Distel, vir depuis vingt ans sur le sucrès de West-Side Story, les Chœurs de France enfin, involontaire

> La soirée s'est cependant d'une manière plus heureuse avec Ginger Rogers, qui flanqua brusquecales des sunées 30 en changant quelques airs de Gershwin.

CLAUDE FLÉOUTER.

#### CINÉMA

#### MORT DE LIL DAGOVER

La comédienne allemende Lil Dagover vient de mourir à Mu-nich. Elle était âgée de quatrevingt-deux ans.

Née à Java en 1897, Lil Dagover, de son trat nom Marta-Maria Lilitts, avait /ail ses études à Baden-Baden, puis à Wei-mar Marièe à vingt ans avec l'acteur Fritz Daghofer, elle di-vorça deux ans plus tard, en 1919, pour commencer sa carrière avec Fritz Lang dans Harakiri (ou Madame Butterfly), puis elle joua dans un film qui allait hi établir sa réputation de vedette, le Cabinet du docteur Caligari, de Robert Wiene, bien vite devenu le classique de l'expression-nisme. Vi en dront ensuite de nisme. Vielari hit etate us nombreuz films, parmi lesquels Kabale und Liebe. de Karl Froe-lich (1920). Destins, de Fritz Lang (1921), Tartuffe, de Mur-nau (1925).

Elle quitte alors l'Allemagne pour aller tourner en Suède, avec notamment Gustav Molander (Le plus beau mariage, 1926), puis en France, en 1928, avec Julien Duvivier (le Tourbillon de Paris). André Hugon (la Grande Passion) et Fescourt (Monte-Cristo). Tout cela avait d'aller tenter so chance à Hollywood, où, en 1931, elle joue la Femme de Monte-Carlo. Cette même année, elle rentre dans son pays. Elle ne cessera plus de travailler, et. jusqu'à 1956, année où elle aban-donne le cinéma pour jouer sur la scène, elle tiendra pres d'une centaine de rôles à l'ecran, dans des œuvres néanmoins mineures, comparées à celles qui l'avaient congrès s'amuse, d'Erich Char-rell (1931), l'Espion de Napolèon. de Gerhard Lamprecht (1935). la Sonate à Kreutzer, de Veit Harian (1936).

#### La «fiction documentaire»

(Suite de la première page.)

Ignorant tout du septième art, il tourne ses premiers films de manière implusive, met ses amis à contribution. Il avaue, dans un entretien, être venu au cinêma par nécessité presque physiologique, par incapacité d'écrire, de manier le

Fredi Murer a presque honte d'avoir d'une certaine façon, aujourd'hui, rejoint « le système », d'avoir du devenir professionnel. Mais on comparera utilement ses portroits-esquisses d'un poète, d'un sculpteur, d'un peintre, tous ces « films-copains » selon la jolie formule inventée de l'autre côté de la frontière, avec ses deux films de long métrage, « Nous les mon-tagnards... » (1974) et « Grauzone » déjà cité. A l'occasion de la mort de son père, le cinéaste revient au pays natal, ou plutôt dans le conton d'Uri où il a possé son enfance, un des trois cantons d'origine de la Confédération heivétique. Il découvre tout un univers, la contradiction fondamentale entre le passé et le présent.

« Nous les montagnards... » nait un peu plus tard de ce retour aux sources. il rencontre un peuple profondement catholique, proche de la terre, rigoureusement attaché à la morale, à la fois exploité et digne, et il voit en même temps la mort lente, le dépeuplement, civilisation. Il nous donne à lire une Suisse « éternelle », une cer-taine conception de la démocratie progmotique, et, voisine, sœur ju-

melle, cette Suisse moderne, toujours « démocratique », berceau du capitalisme avancé. Le cinéaste n'arrive pas avec son digest marxiste greffé dans la caméra. Il se révèle touje . avare de discours, même si nécessairement on parle parfois par rafales. Mais l'image commande tout.

< Grauzone », la zone grise. indistincte, de notre civilisation occidentale, montre, en noir et blanc cette fois, ce qui arrive aux enfants des montagnards, aux. Suisses modernes, venus tenter leur chance à la ville et y chercher une vie plus facile. A quel prix? Cette fois Fredi Murer, qui a d'abord étudié les arts graphiques comme souvent à Zurich, met presque, dirait-on, en abscisses et ordonnées son paysage urbain. avec ces mannequins, un couple de jeunes cadres, pris au piège.

Homme de la mathématique, de la vie tragiquement fonctionnelle, attrapa dans le filet du son, c'est le cas de le dire - le héros du film traite les sons dans une entreprise, - le choc brutal de l'homme contre l'enfer climatisé de la cité. Il pousse la démonstration à l'absurde, donne à toucher cette mort lente qui gagne même les villages (« Nous les montagnards... »).

Disciple conséquent de Fredi Murer, Richard Dindo insiste pour appeler « fiction documentaire » l'adjectif a documentaire » corrigeant le substantif « fiction » -fiction dans le sens de fictif, gratuit, — l'authentifiant. Comment qualifier alors l'ouvrage hors catégore de Marlies Graf, « Behinderte Liebe » (« Amour handicapé »), témoignage vécu sur la rééducation de quatre handicapés physiques d'une acuité d'observad'une sensibilité, d'une crucuté aussi, qui par moments nous serrent la garge. C'est bien nous-mêmes qui sommes interrogés en priorité absolue par ce cinémiq à 1. autre semblable, et auque nous ne pouvons véritablement répondre qu'en le resituant dans une dimension supérieure, méto-

physique. LOUIS MARCORELLES

#### DERNIERES

े. **ट**। 2 नि

# CREATION AU FESTIVAL D'AVIGNON

France-Soir - Jean COTTE C'est cela le pur altruisme, la générosité du vrai spectacle populaire: 🛬 L'Express - Robert KANTERS Ce Centre est un des meilleurs. Depuis Ce Centre est un des meilleurs. Depuis

Opera International - Brigitta MASSE Le résultat est stupétiant. De la hauti virtuosité dans le registre d'un théâtre de bateleurs.

CENTRE CULTUREL JEAN HOUDREMONT 23, avenue du Général-Leclero 93120 La Courneuve Information-Location: 836.11.44 et FNAC (adhérents ALPHA)

## «FAISONS UN OPÉRA», de Britten

#### Le triste destin du petit ramoneur

Constatant que les parents d'aujourd'hu, emmènent moins d'aujourd'hu. emmenent moins enfants à l'opéra que jadis les passionnés de bel canto. Louis Erlo et son équipe lyonnaise ont. depuis cinq ans, le souci de préparer la relève de leur public. Avec l'aide enthousisté d'un groupe d'anceignants. leur public. Avec l'aide enthousiaste d'un groupe d'enseignants, ils ont commence par des animations dans les écoles, puls ont fait participer les écoliers euxmemes à des mini-opéras de Malcolm Williamson. Il y a deux ans, un véritable opéra de Jean-Guy Bailly, Cendrillon, était écrit spécialement pour les enfants comme le era l'an prochain une création d'Antoine Duhamel et Christian Marest, les Travaur d'Hercule, qui sera joné sur place dans les écoles et les quartiers, grâce à une structure scénique légère. dus conditions précuires, arec des soissions comme dans toute société un peu secrète, mais aussi la conscience de faire dans l'ombre un trarail nécessaire dont presque personne ne se soucie en france, notemment dans le dorance, notamment dans le do-maine des « paysages sonores » sur lequel le livre de Murray Schaffer vient d'aitrer l'alten-tion avec eclat (cf. a le Monde » des 28 décembre 1972, 9 octo-bre 1975, 24 mars 1977 et 24 fe-vrier 1979).

Cette salson, il n'a pas fallu moins de douze séances pour sa-tisfaire les demandes des profes-seurs, avec le célèbre Faisons un opéra, de Benjamen Britten, une œuvrette didactique et charmante qui retrace les érapes de la fabri-cation d'un opéra : étaboration du liver résortiton des du livret, répartition des rôles, audition des chanteurs, répétition au piano et avec l'orchestre, mise en place des décors et enfin représentation.

tance de ces chercheurs : ne vient-elle pas en 1979 de réduire la subvention du GERM de 120 000 à 80 000 F, et de reconduire cette somme en 1989, ce qui représente une nouvelle d'immultion et une sérieuse menace pour la tie du groupe ? Sans doute ny a-til aucune dépense inutile dans le budget de la musique. Pourlant celle-ci a besoin de petits prophètes u deologiques a comme ceux du GERM, — J. L. L'histoire raconte, à la manière de Dickens et de la comtesse de Ségur, comment des enfants en vacances sauvent un petit ramo-neur coince dans la cheminée, lui font prendre un bain, l'habillent, lont prendre un bain, l'habillent, le dissimulent aux yeux de ses cruels patrons et de la méchante institutrice et le tont partir pour la liberté dans une malle, ce qui lui permettra de deventr... jardinier dans la famille de ses sauveurs. La musique de Britten, très cais et simule en rénéral les gale et simple de Britien fres gale et simple en général, ne manque cependant pas d'accents dramatiques, où l'on reconnaît le compositeur du Tour d'écrou,

pour évoquer le triste destin et la peur panique du petit ramoneur. L'Opéra de Lyon était rempli mardi soir de quelque huit cents enfants bruyants, mais soudain captivés par le mystère de cette histoire en musique, malgré la durée inusitée du spectacle (deux heures avec un trop long entracte). Sans doute en auraienti's mieux profité sans une sono-risation défectueuse ce soir-là et qui rendait inaudibles les enfants qui jouaient sur la scène. Et l'on n'a pas constaté que les maîtres mettaient beaucoup d'empressement, du moins dans les balcons à faire reprendre à leurs élèves les refrains destinés au public, des chœurs exquis cependant. Les jeune Anglais, formés dès le plus jeune âge au chant choral, rèagissent avec une tout autre spon tanéité. Mais peut-être aussi le cadre de l'Opéra de Lyon est-il démesuré pour un spectacle d'enfants dont pas mai de détails pédagogiques ont dû passer ina-perrus. Il est vrai qu'en raison du succès du spectacle on avait accepté deux fois plus d'écoliers que d'hebitude que d'habitude...

Tous ces bambins ont en tout cas été conquis par l'opéra, grâce à l'entrain de Christof Grigoriou. Francis Costa, Anne-Marie Grain, Monique Touradier-Duteil et des jeunes acteurs, et au petit orchestre dirigé par Claire Gibault, la vedette chèrie des enfants lyonnais, dans de ravissants décors de Jacques-Rapp et une plaisante Jacques Rapp et une plaisante mise en scène de Brigitte Jaques.

P.S. — Faisons un opem a été monté —emment au Carré Silvia-Moniort et fort blen enregistré avec des enfants de Paris, sous la direction de Patrick Juzeau (deux disques Adès, ALB 850, avec un livre joliment illustré par Nadine Forster, contenant le texte intégral).

JACQUES LONCHAMPT.

in-Rouge

. .. . .

CLAUDI IN

nentaire -

. .

 $\omega = \{ (\omega)^{*} :$ 

1000

Section 2

1 . . .

gaz,f . ......

٠.\_

- - -

٠٠ د

2- -----

27

#### Les salles subventionnées

et municipales

Folie, folie). Petit T. E. P. (797-96-06), 20 h. 30 :

l'Ours: Ardèle ou la marquerite.
Atelier (605-49-24), 21 h.: Audience; Vernissage.
Athènée (742-67-27), 21 h.: la Fraicheur de l'aube.
Bouffes-du-Nord (239-34-50), 20 h. 30: Macbeth.
Bouffes - Parisiens (286-60-24), 20 h. 45: Silence, on aime.
Cartoucherie, Théâtre du Soleil (374-24-63), 20 h.: Méphisto.
Centre d'art celtique (254-67-62), 20 h. 30: Barrar Breiz.
Centre culturel de Beigique (271-25-10), 20 h. 45: Hamlet Machine.
Cité internationale (589-67-57), Galerie, 20 h. 30: le Songe d'une nuit d'été. — Grand Théâtre, 20 h. 30: Le Farré siffiers trois fois. — Resserre, 20 h. 30: Thyeste.
Comé d'ic Canmartin (742-43-41), 21 h.: la Cuisine des anges.
Daunou (251-68-14), 21 h.: l'Homms, la Bête et la Vertu.
Dunois (584-73-00), 18 h. 30: les ikons et les Miliques.
Edouard-VII (742-57-49), 21 h.: le Piège.
Fontaine (874-82-34), 21 h.; les Trois

Jenne. La Forge (371-71-89), 20 h. : De vive l'Ateller

l'Atelier.

Ruchette (326-38-98), 20 h. 30 : la Cantatrice chauve : la Leçon.

La Bruyère (274-76-99), 21 h. : Un rol qu'a des maineurs.

Lucernaire (544-57-34), Théâtre noir.

19 h. : En compagnie d'A. Chedid ;

20 h. 30 : Stratégie pour deux jambons ; 22 h. 15 : A la rechorche du temps perdu. — Théâtre rouge,

19 h. : En compagnie de Ritsos ;

Prères ennemis. Michel (265-35-02), 21 h. 15 : Duos sur canapé

Oblique (355-02-94), 20 h. 30 : le Cul-sinier de Werburton. Œuvre (874-42-52), 20 h. 45 : Un habit pour l'hiver.

théâtres

Nouveaux spectacles

Salle Favart (742-57-50), 19 h. 30 : Erwartung; le Château de Barbe-Bleue. Comédie - Française (296 - 10 - 20), 20 h. 30 : Horace. Odéon (325-70-32), 20 h. 30 : Un Daicon sur les Andes. Petit Odéon (325-70-32), 18 h. 30 : Créanciers, T. E. P. (797-96-96), 20 h. : Films (Mr. Dood part pour Hollywood;

Intimité
Centre Pompidon (277-12-33), débata,
18 h. : Les maisons de bois;
18 h. 30 : Le modèis indou de
société. — Théâtre (278-79-95),
20 h. 30 : Le mime Pradel,
Théâtre de la Ville (274-11-24),
18 h. 30 : Fabienne Thibeault;
20 h. 30 : Gin Geme.

Les autres salles Aire libre (322-70-78), 20 h. 30 ; Poivre de Cayenne; la Fleur à la Artoine (208-77-71), 20 h. 30 : Une droie de vie. Arts-Hébertot (387-23-23), 20 h. 45 : l'Ours ; Ardèle ou la marguerite. Atelier (606-49-24), 21 h. : Audience ;

Plege. Fontaine (874-82-34), 21 h.; les Trols

Grand Hall Montorguell (233-80-78), 21 h.; Mascafemme. Gymnase (246-79-79), 20 h. 30 :

19 h. : En compagnie de Ritsos ; 20 h. 15 : Albert ; 21 h. 30 : Dog's 20 h. 15 : Albert; 21 h. 30 : Dogs Dinner. Madeleine (265-07-99), 20 h. 30 : Tovaritch. Malson des Amandiers (797-19-59), 20 h. 45 : l'Oiseau-Tonherre. Blathurins (265-90-00), 21 h. : les

sur canapé
Michodière (742-85-22), 30 h. 30 :
Coup de chapeau.
Montparnasse (320-89-90), 20 h. 30 :
On a feulé chez M. Sloop; 22 h. :
L'empereur s'appelle Dromadaire.
Musée des monuments français
(327-35-74), 20 h. 30 : Une fille à
brûler.

**FABIENNE** THIBEAULT La révélation de STARMANIA AU THEATRE DE LA VILLE du 22 Jany, au 2 Féy.



Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des sailes « LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES » 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures,

#### Jeudi 31 janvier

Orsay (548-38-53), I, 20 h. 30 : Ella est ià. — II, 20 h. 30 : Zadig.

Palais des glaces, 20 h. 45 : Lional Rocheman.

Palais-Royal (297-59-81), 20 h. 30 : Tristan-Bernard (522-08-40), 20 h. 30 : In Poube.

Joyeuses Paquea.

Péniche (205-40-39), 20 h. 30 : Bécassouille.

Palaisance (205-40-39), 20 h. 30 : In Bleu du ciel.

Palaisance (205-00-06), 20 h. 30 : In Cage aux folles. Plaisance (320-00-06), 20 h. 30 : la Bleu du ciel Prize un ciel.
Pothere (282-44-15), 20 h. 30 : le
Volcan de la rue Arbat.
Present (203-02-55), Amphl, 20 h. 30 :
le Molf.

le Motif.
Salle Saint-Bruno (606-15-68),
20 h. 30 : Samia.
Studio des Champs-Elysées (723-33-10), 20 h. 45 : Les ortles, ca s'arrache misux quand c'est moullié. mouillé.
Studio - Théatre 14 (539 - 88 - 11),
20 h 30 : le Journal d'un fou.
TAI - Théatre d'Essai (274-11-51),
20 h. 45 : Artaud roi.
Théatre des Deux-Portes (361-24-51),
20 h. 30 : Catherine, un soir de novembre. novemore. Théatre 18 (226-47-47), 20 h. 30 : la Senorita. Théatre d'Edgar (322-11-02), 20 h. 45 : L'arche du pont n'est plus soli-

Théâtre du Marais (278-03-53). 20 h. 30 : les Amours de Don Perlinplim ; 22 h. 15 : Dracula-Waltz. Théâtre Marie - Stuart (508-17-80), 22 h. 30 ; Qui n'a pas son mino-taure? Théaire de la Plaine (842-32-25). 20 h. 30 : Arlequin, défenseur du beau seze.

sauf les dimanches et jours fériés)

#### La danse Théatre de la Plaisance (320-00-06). 18 h. 45 ; Ballets Josy Krasaovsky.

Les concerts

Salle Gaveau, 21 h.: Orchestre du Conservatoire, dir. P. Stoll (Brahms, Schoenberg). Lucernaire, 19 h. 30 : T. Mercier, guitare (Fleury, Barrios...).

Radio - France, grand auditorium, 20 h. 30 : Nouvel Orchestre phil-harmonique, dir. E. Krivine (Ber-lioz, Grieg, Strauss). Salle Cortot, 21 h.: Ensemble Vetera et Nova (Berlioz, Fauré, Debussy, Duparc). Espace Cardin, 20 h. 30 : A. Benedetti Michelangeli (Schumann, Schubert, Chopin, Debussy).

Théatre des Champs-Elysées, 20 h. 30 : Bruno Leonardo Gelber (Chopin, Liszt). Centre Rachi, 20 h. 30 : Trio Viva (musique juive). Egilse Saint-Ignace, 20 h. 45 : J.-M. Louchart (Buxtehude, Bach,

#### cinémas

Les films marqués (°) sont interdits
aux moins de treize aus
(°) aux moins de dix-buit aus.

La cinémathèque

Chaillet (704-24-24), 16 h.: Ils étalent neuf céilbataires, de S. Gui-try; 18 h.: Sérénade, de J. Boyer; 20 h.: Forfaiture, de M. L'Herbier; 22 h., Le cinéma iranien: Le fils 22 h., Le cinéma iranien : Le fils d'Iran est sans nouvelles de sa mère, de F. Rahnema.

Beaubourg (278-35-57), 15 h. et 19 h., Cinéma russe et soviétique (15 h. : Moi, grand-mère l'ilko l'ilarion, de. T. Aboulsdze; 19 h. : Il était une fois un gars, de V. Choukchine); 17 h. et 21 h., Cinéma italien (17 h. : le Séducteur, de F. Rossi; 21 h. : Amours difficiles, de S. Sollima).

#### Les exclusivités

AIRPORT 38 CONCORDE (A. v.o.):
Elysées Point Show, 8° (225-57-29).
-- V.f.: Maxéville, 9° (770-72-86).
ALIEN (A. v.o.): Contrescarpe, 5°
v.o.): Saint - André - des - Arts, 6°
pic, 14° (542-67-42): 14 Juillet(325-78-37), U.G.C. Marbeuf, 8°
(225-18-45). - V.f.: Haussmann, 9°
(770-47-55); Espace - Gaité, 14°
(320-99-31).
L'ANGUR-MENSONGE (Fr.): Ma-

(225-18-45). — VI.: Hausmann, 9
(770-47-55); Espace - Gaité. 14
(320-93-34).
L'AMOUR-MENSONGE (Fr.): Marais, 4
(278-47-86).
APOCALYPSE NOW (A., V.O.):
France-Elysées, 8
(723-71-11). —
VI.: Capri, 2
(508-11-69).
LA BANDE DES QUIATRE (A., V.O.):
Biatrila, 8
(723-69-23).
BASTIEN ET BASTIENNE (Fr.):
Forum des Halles, 1
(2011-61).
Quintette, 5
(354-35-40); ElyséesLincoln, 8
(359-36-14); Parnassiens, 14
(329-63-11).
LES BRONZES FONT DU SEI (Fr.):
U.G.C. Marbeuf, 8
(225-18-45);
Hausmann, 9
(770-747-55).
BUFFET FROID (Fr.): 14-JuilletBeaugrenelle, 15
(575-79-79); Paramount-Marivaux, 2
(238-80-40);
Studio-Médicis, 5
(353-45-79); Paramount-Elysées, 8
(359-49-34);
Paramount-Galaxie, 13
(336-19-17);
Paramount-Galaxie, 13
(336-18-17);
Paramount-Galaxie, 13
(336-18-17);
Paramount-Montparnasse, 14
(22990-10): Paramount-Montparnasse, 14
(329-13-11). — V.f.: Reg. 2
(236-23-23); Helder, 9
(770-11-34);
U.G.C. Gobelina, 13
(336-23-44);
Miramar, 14
(330-88-52); Mistral, 14
(330-85-24-35); Magic-Convention, 15
(236-71-33)
CPEST ENCORE LOIN L'AMERIQUE ?
(Fr.), Berlitz, 2
(235-13-50); Gaumont I
Les Eulles, 12
(235-11-48); Cimmont I
Les Eulles, 12
(235-13-70); Gaumont I
Les Eulles, 12
(235-70); Gaumont I LEST PAS MOI, C'EST LUI (Pr.), Richelleu, 2° (233-56-70); Gaumont Les Halles, 1° (297-49-70); Quin-tette, 5° (354-35-40); Ambassade, 8° (359-19-08); Français, 9° (770-33-88); Fauvette, 13° (331-56-86);

Montparnasse - Psihé, 14° (32219-23) : Gaumont-Convention, 15° (828-42-27) ; Victor-Hugo, 16° (828-42-27) ; Victor-Hugo, 16° (727-49-75) ; Wepler, 18° (38750-70) : Gaumont-Gambetta, 20° (787-02-74).

C'ETAIT DEMAIN (A., v.o.), Gaumont Les Halles, 1cr (297-49-70);
Saint-Germain Studio, 5° (35442-72) ; Marignan, 8° (339-92-82); (v.f.), Impédal, 2° (742-72-52); (v.f.), Impédal, 2° (742-72-52); Capri, 2° (508-11-69); MontparnassePathé, 14° (321-51-16); Cambronne, 15° (734-42-96); Citchy-Pathé, 18° (522-37-41).

(522-37-41). LE CHASSEUR D'OMBRES (A., v.o.). Olympic, 14° (542-57-42), 18 h. (af S. D.).

LE CHESHIN PERDU (Fr.), Studio
Cujas, 5º (354-89-22).
Cujar, De Febine (Fr.), U.G.C.

Saint-Séverin, 5º (354-50-91). Cujas, 5º (354-89-22).

CLAIR DE FEMME (Pr.), U.G.C.

Opérs, 2º (261-30-32).

CORPS A CŒUR (Pr.) (°), Le Seine,

5º (325-95-99) H. Sp.

CUIL ET CHEMISE! (A. v.o.), Mari-

S (325-95-99) H. Sp.

CUL ET CHEMISE! (A., v.o.), Marignan, 8° (359-92-82) : (vf.), Berlitz. 2° (742-60-33) ; Athéns, 12° (343-67-48).

LA DEROBADE (Pr.) (\*), U.G.C. Opéra, 2° (261-50-32) ; U.G.C. Marbeuf, 8° (225-18-45).

DON GIOVANNI (Fr., v. IL.), Gaumont Les Halles, 1° (257-49-70) ; Quartier Letin, 5° (325-84-55) ; Gaumont Rive Gauche, 6° (548-10° (257-49-70); Gaumont-Convense (359-04-67).

LA FEMME FILIC (Fr.), Gaumont-Convense (359-04-67).

LA FEMME FILIC (Fr.), Gaumont-Res Halles, 1° (297-49-70); Berlitz, 2° (742-60-33); Etchelleu, 2° (233-56-96); Saint-Germain-Village, 5° (633-87-59); Concorde, 8° (359-92-84); Fauvette, 18° (331-56-86); Montparnasse - Pathé, 14° (322-19-23); Gaumont-Sud, 14° (331-51-6); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15° (575-79-79); Cilchy - Pathé, 18° (522-37-41); Gaumont-Gambetta, 20° (797-02-74).

FIN D'AUTONINE (Jap.) vo.: Saint-André-des-Arts, 6° (337-90-90); Forum des Halles, 1° (237-33-74).

LA GUERRE DES POLICES (Fr.) (\*), Normandie, 8° (359-41-18);

1=, (297-33-74).

LA GUERRE DES POLICES (Fr.)
(\*), Normandie, 8\* (359-41-18);
Caméo, 9\* (246-56-44).

LA GUEULE DE L'AUTRE (Fr.),
Collèse, 3\* (359-29-45); Madeleine,
8\* (742-03-13); Gaumont les Halles,
1\*\* (297-49-70); Gaumont-Conventiou, 15\* (828-42-72); Ternes, 17\*
(380-10-41).

HAINE (Fr.) (\*\*), Collète, 8\* (35929-46); Français, 9\* (770-33-88);
Parnassiens, 14\* (329-83-11).

HAIR (A.), v.o.; Falais des Arte, 3\*
(272-62-98).

HAIR (A.). v.o.; Palais des Arts, 3° (272-62-98).

HEUREUN COMME UN BEBE DANS L'EAU (Fr.), la Clef, 5° (337-90-90). I COMME ICARE (Fr.), Mercury, 8° (242-75-90); Paramount-Opéra, 9° (742-56-31); Nation, 12° (342-04-67); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03); Montparnasse-Pathé. 14° (522-19-23); Cambronne, 15° (734-42-96).

INTERIRURS (A.), V.1. : Calypso, 17° (380-30-11). (Fr.): Rex. 2° (228-83-93),; Bratagne, 8° (222-57-87); Normandle, 8° (339-41-18); Cande, 9° (246-66-44); U.G.C. Gere de Lyon, 2°

- MERCRED1

DANIELE DELORME & YVES ROBERT pot

chaprès le romen de LOUIS PERGAUD

THEATRE des CHAMPS-ELYSEES - Vendredi 1e févr., 20 h. 30

BACH, BEETHOVEN, MOZART, CHOPIN, LISZT, SCHUMANN

un film de **YVES** 

> ROBERT FRANÇOIS BOYER «YVES ROBERT

FRANÇOIS BOYER

DITALIE (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13° (336-33-44); Mistral, 14° (539-32-43); Magic-Convention, 15- (828-26-64); Les Tourelles, 30° (636-51-98). **50 ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS** 

(636-51-98).

LIES PAR LE SANG (A., v.o.):
Saint-Michel, 5° (326-78-17): Elysèes-Cinéma, 8° (235-37-90); v.f.:
Botonde, 6° (633-08-22): RioOpéra, 2° (742-82-54).

LINUS (Suéd., v.o.): Studio des
Urzulines, 5° (334-83-19).

LA LUNA (It., v.o.) (\*\*): Epés-deBols, 5° (337-47-57).

MAMAN A CENT ANS (Esp., v.o.):
Bolnt-Germain-Huchette, 5° (63387-59). Place d'Italie

87-59).

MANHATTAN (A., v.o.): Studio Alpha, 5° (354-39-47); Paramount-Odéon, 6° (325-59-83); Publicia Champs-Elyaées, 8° (720-78-23); Paramount-Elyaées, 8° (359-49-34); v.o. et v.i.: Paramount-Montparnases, 14° (329-90-10); v.i.: Paramount-Opéra, 9° (742-56-31); Paramount-Gobelins, 13° (707-12-28); Paramount-Onéan, 14° (540-45-91); Convention Saint-Charies, 15° (579-33-00); Paramount-Maillot, 17° (738-24-34)

24-24) (Pr.) ; Palais des Arta, 3° (272-62-98) ; La Clef, 5° (337-90-90) ; Espaca Galté, 14° (320-99-34) ; Moulin - Rouge, 18° (506-63-25).

LE MARIAGE DE MARIA BRAUN (All. Vo.) : 14-Juillet-Beausrenelle LE MARIAGE DE MARIA BRAUN (All., v.o.): 13-1-Juillet-Beaugrenelle 15° (575-78-78); U.G.C. Odéon, 6° (325-71-08); Biarrita, 8° (723-68-23); v.f.: U.G.C. Opéra, 2° (261-59-32); Caméo, 9° (246-68-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12° (236-01-59); U.G.C. Gobelina, 13° (336-23-44); Mistral, 14° (539-52-43); Bienvenue-Moontparnasse, 15° (544-25-02); Murat, 15° (651-89-75).

15° (59-25-02); Marrat, 15° (831-189-75).
METEOR (A., V.O.): Ermitage, 8° (359-15-71); v.f.: Rex. 2° (236-83-93); U.G.C. Opéra, 2° (261-50-32); Miramar, 14° (329-89-52); Secrétan, 19° (206-71-33). MOLIERE (Fr.): Styx, 5° (633-08-40).

MOLIERE (Fr.): Styz, 5° (633-08-40).

MOONRAKER (A., vf.): Paramount-Marivaux, 2° (236-80-40).

LA MORT EN DIRECT (Fr., vers. Ang.): Quintette, 5° (354-35-40); Hautefeuille, 6° (633-78-38); Paramassien, 14° (329-83-11); Mayfair, 16° (525-27-06); vf.: Colisée, 8° (359-28-46); Richelleu, 2° (223-35-70); Berlitz, 2° (742-80-33); Gaumont-Les-Halles, 1° (277-49-70); Montparnasse 35, 5° (544-14-27); Nations, 12° (343-04-67); P.L.M.-Saint-Jacques, 14° (5 8 9-68-42); Gaumont-Convention, 15° (628-42-27); Wepler, 18° (387-50-70).

NOUS ETIONS UN SEUL HOMME (Fr.) (\*): Le Seine, 5° (325-95-99).

LE PIEGE A CONS (Fr.): Studio Raspall, 14° (320-38-88).

LES PETITIES FUGUES (Fr.): Studio

LES PETITES FUGUES (Fr.) : Stu-dio Git-le-Cœur, 6 (326-80-25).

LE PULL-OVER BOUGE (Pt.):
Paramount-Montparnase, 14° (329-90-10).
RENCONTRE AVEC DES HOMIMES
REMARQUABLES (Ang., v.o.):
Cluny-Ecoles, 5° (354-20-12):
Magic-Convention, 15° (828-20-64). REGGAE SUNSPLASH (A. v.o.): Palais-des-Aris, 3° (272-62-98); Lunembourg, 6° (633-97-77); Ely-sées-Point-Show, 3° (225-67-29).

COMME UNE FEMME, film francais de Christian Dura: U.G.C. Opéra, 2º (261-50-21); U.G.C. Danton, 6º (323-42-62); U.G.C. Blarritz, 8º (723-63-23); Caméo, 9º (246-56-44); Convention Saint-Charles, 15º (579-33-00); Bleuvenuè-Montparnasse, 15º (544-25-02). KWAIDAN, film japouals de Massaèl Kobayashi (version intégrale: 4 contes), v.o.: Olympic, 14º (542-57-42). LES PHALLOCRATES, film français de Claude Pierson: Boul' Mich, 5º (354-48-29); Saint-Lazare-Pasquier, 8º (337-35-43); Monte-Cario, 8º (225-08-33); Nations, 12º (343-64-67); Parnassieus, 14º (329-83-11); Richelleu, 2º (233-56-70); Clichy-Pathé, 18º (552-37-41). RET OUE EN FORCE, film français de Jean-Marie Potré: Quintette, 5º (354-35-40); U.G.C. Gare de Lyou, 12º (343-01-59); Murat, 16º (551-99-75); Berlitz, 2º (742-60-33); Richelleu, 2º (233-56-70); Concorde, 8º (359-92-84); Montparnasse-Pathé, 14º (322-19-23); Gaumont-Convention, 15º (222-42-27); Clichy-Pathé, 18º (522-37-41); Gaumont-Gambetta, 20º (797-62-74). HULE REVIENT, film américain de Renneth Johnson V.o.: Marignan, 8º (359-92-82); V.f.: Marignan, 8º (359-92-84); Baixac, 8º (561-10-60); Maceleine, 8º (723-33-13); Montparnasse 83, 8º (54-14-27); U.G.C. Danton, 6º (329-42-62); Eldorado, 10º (208-18-76); Gaumont-Sud, 14º (331-51-16); Cambronne, 15º (734-42-96); Clichy-Pathé, 18º (522-37-41). ARRETE DE RAMER, TES SUR LA PLAGE, film américain de Ivan Reitman, V.o.: Paramount-Charles, 15º (734-42-96); Clichy-Pathé, 18º (734-42-96); Clichy-Pathé, 18º (522-37-11); Gaumont-Sud, 14º (331-51-16); Cambronne, 19º (734-58-31); Paramount-Bestille, 12º (343-78-17); Faramount-Garle, 13º (326-32-34); Paramount-Bestille, 12º (343-78-17); Faramount-Bestille, 12º (343-78-17); Faramount-Bestille

A PARTIR DU 1 FEVRIER **BROCANTE** 

Y LA CANNE A SUCRE



VENDREDI



#### CONNAISSANCE DU MONDE

LES ANDES

VERTIGINEUSES, par René desmaison

Le célèbre guide commentera le film de ses expéditions. Première ascension directe de la face sud du Huandoy, la paroi la plus difficile des Audes du Pérou (6.208 mètres).

ANTONY - Théâtre Firmin Gémiez, place Firmin Gémiez CORSE

Dimanche 3 février à 14 h. 30 et à 17 h. Tél. 666-02-74

UGC ODÉON VO - BALZAC ÉLYSÉES VO



COLISÉE • HAUTEFEUILLE • QUINTETTE • 7 PARNASSIENS • MAYFAIR RICHELIEU • BERLITZ • GAUMONT CONYENTION • PLM ST-JACQUES WEPLER • NATION • MONTPARNASSE 83 • GAUMONT LES HALLES Périphérie : TRIGYCLE Assières • FRANÇAIS Enghien • WELZY II PARINOR Aninay • PATHE Belle Epime • MOLTICRIE Champigny C21. Versailles • C21. St-Germain • GAUMONT Enry

BERTRAND

TRIOMPHE DE LA QUALITÉ!

Robert CHAZAL - FRANCE SOIR: ... Un film en tous points magistral... une mise en scène exceptionnelle...

Claude MAURIAC - V.S.D.: ... Un admirable film, l'un des plus beaux que nous ayons vus depuis longtemps...

ROMY SCHNEDER + HARVEY KEITEL.

---LA MORT EN DIRECT un film de BERTRAND TAVERNIER. HARRY DEAN STANTON THERESE LIOTARD e MAX VON SYDOW (torsionless Materials) Self per DAVID RAYFIEL & BERTRAND TAVERNER

Page of the Page 1 of the Page **ATTENTION! SOYEZ EXACT:** la premiere minute de ce film est importante !

DERNIERS

## **SPECTACLES**

LE REGNE DE NAPLES (All.-It., LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS V. O.) . Saint - André - des - Arts. 6° (A., 7.O.) : Palace Croix Nivert, 15° (326-48-18) : La Pagode, 7° (705- (374-35-04). V. O.) Saint - Andre - des - Arts. 9\*
(326-48-18): La Pagode. 7\* (70513-15).

RIEN NE VA FLUS (Pr.): Impérial.
2\* (742-72-52); U.G.C.-Marbouf. 8\*
(222-12-45).

SANS ANSSTHESIE (Pol., v.o.):
Studio de la Harpe. 5\* (354-34-83).
SARTEE PAR LUI-MEME (Fr.):
Studio Cujas. 5\* (354-83-22). H. Sp.
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX (A.
v.o.): J. Cockeau, 5\* (354-47-82);
Publicis Saint-Germain. 6\* (22272-80); Publicis Champs-Elyses,
8\* (720-76-23). — V.F.: Paramount-Opfra, 9\* (742-58-31); Paramount-Bostlie, 12\* (343-79-17);
Paramount-Bastlie, 12\* (343-79-17);
Paramount-Maillot. 19\* (758-24-24).
SIBERIADE (Sov., v.o.): Cosmos, 6\*
(548-62-25).
SIMONE DE BEAUVOIR (Fr.): StuSIMONE SAINTER ROUND (A.): Maratis (A.
SIMONE STUDIO (A.): Maratis (Fr.): Maratis

mount-Maillot. let (738-24-24).

SIBERIADE (Sov., v.o.): Cosmos, 6\*
(548-52-25).

SIMONE DE BEAUVOIR (Fr.): Studio Bertrand.

Glo Cujas, 5\* (354-89-22). H. sp.

LE SOLEIL EN FACE (Fr.): U.G.C.

Danton, 8\* (329-42-62): Blarritz,
8\* (723-68-23): Epée de Bois, 5\*
(337-57-47).

LE TAMBOUR (All., v.o.): U.G.C.

Odéon, 6\* (323-71-08); Belzac, 8\*
(361-10-60).

LE TESTAMENT DU DOCTEUR

MABUSE (All., v.o.): Olympic, 14\* (542-67-42).

TESS (Fr.-Brit., v. angl.): Hautefeulile, 6\* (632-79-32); Elyséessien, 14\* (229-63-11). — V.F.: Impérial, 2\* (742-72-52).

TETES VIDES CHERCHENT COFFRE PLEIN (A., v.o.): Noctambules, 5\* (354-42-34).

LE LIVRE DE LA JUNGLE (A., v.o.): Noctambules, 5\* (354-42-34).

LE LIVRE DE LA JUNGLE (A., v.o.): Noctambules, 5\* (354-42-34).

LE LIVRE DE LA JUNGLE (A., v.o.): Noctambules, 5\* (354-42-34).

Grand Pavois, 15\* (554-46-85). Secrétan, 19\* (206-71-33), Napoléon, 17\* (380-41-46), U.G.C. Marbeut. 8\* (223-90-10).

TOUS VEDETTES (Fr.): Paris, 8\*

Action Christille, 9\* (323-36-16. 9\*)

(246-49-07).

FRENZY (A., v.o.): Studio Bertrand, 7\* (783-54-56).

EGRAND SOMMEIL (A., v.o.): CROS PLAN (Fr.): Palace Croix-Nivet, 13\* (707-28-04).

HE GRAND SOMMEIL (A., v.o.): CROS PLAN (Fr.): Escurial, 13\* (707-28-04).

JUNGLE GRAND SOMMEIL (A., v.o.): Reneingh, 18\* (246-49-07).

FRENZY (A., v.o.): Studio Bertrand, 7\* (783-54-56).

EGRAND SOMMEIL (A., v.o.): Paris, 9\* (346-49-07).

HE GRAND S

Paramount - Montparnasse, 14: (329-20-10).

TOUS 'TEDETTES (Fr.): Parls, 8: (359-53-99); Clnémonde-Opéra, 9: (770-01-90); Gaumont-Sud, 14: (331-51-16); Montparnasse-Pathé, 14: (322-19-23); Clichy-Pathé, 18: (322-19-23); (522-37-41).
TRES INSUFFISANT (Fr.): Marais,
4 (278-47-86); La Clef, 5 (33790-80); Espace Galté, 14 (32090-10).

20-90); Espace Guité. 14° (32093-24).
UN COUPLE PARFAIT (A., v.o.);
Studio de la Harpe, 5° (35434-83); U.G.C. Danton, 6° (32942-62); Biarritz, 8° (732-69-23);
Parnassien, 14° (329-83-11); Olympic, 14° (542-67-42); I JuilletBastille, 11° (357-90-81); U.G.C.
Opéra, 2° (251-50-32).
LE VOYAGE EN DOUCE (Pr.): Paramount-Marivaux, 3° (298-80-49);
Quintette, 5° (334-35-49); Hautefeuille, 6° (633-79-38); La Pagode,
7° (70-5-12-15); Montparnasse 83,
8° (544-14-27); Marignan, 8° (35992-82); Saint-Lazare Pasquier, 8° (387-35-43); Paramount-Galaxie, 13° (589-18-03); 14 Juillet-Beaugreneile, 15° (575-79-79); Passy, 18° (238-62-34).

#### Les grandes reprises

ALICE'S RESTAURANT (A., v.o.):
Open Nicht, 2\* (298-62-56).
ANNIE HALL (A., v.o.): Cinoche
Saint-Germain, 6\* (633-10-62).
L'ARBRE AUX SABOTS (It., v.o.):
Templiers 2\* (272-94-56) Templers, 3º (272-94-56).

AROUND THE STONES (A., v.o.):
Videostone, 6º (325-61-34), H. Sp.
Mer., J., S. L.

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES (A. v.o.); Mac Mahon, 17e (380-24-81). AVENTURES DE ROBIN DES BOIS (A., v.f.) : Studio de l'Etolie, 17° (380-19-93), H. Sp. LE CID (A., v.f.) : Brosdway, 18° 1527-41-16). LES CONTES DE CANTERBURY (It. v.o.) : Actua Champo, 5° (354-51-60). A COLLECTIONNEUSE (Fr.) : 14 Juillet Parnasse, 6 (326-58-00).

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS
[A., 7.0.]: Palace Croix Nivert, 15°
[374-95-94].

LE DERNIER ROUND (A.): Marais
4° (278-47-86); Panthéou, 5° (35415-94].

DERSOU OUZALA (Sov., v.o.): Templiers, 2° (272-34-56).

LES DIABLES (A., v.o.) (\*\*); Lucernnire, 6° (544-57-34) (sf Mer., S.,
apr., midi)

Nivert, 15- (374-95-04).

If (Ang., vi.): Escurial, 13- (707-28-04).

If (Ang., vi.): Escurial, 13- (707-28-04).

OURS TRANQUILLES & CLICHY (Ft.) (\*\*): Vendéme, 2- (742-97-52), Bonaparta, 6- (328-12-12).

Balzad, 8- (561-10-80).

LITTLE BIG MAN (A., v.0.): Noctambules, 5- (354-42-34).

LE LIVRE DE LA JUNGLE (A., vi.): La Royale, 3- (255-82-56).

Bretagne, 6- (323-87-97), U.G.C. Gare de Lyon, 12- (343-01-59).

Grand Pavols, 15- (554-46-85). Secrétan, 19- (206-71-33), Napoléon, 17- (380-41-46), U.G.C. Marbeuf, 8- (225-18-45), U.G.C. Opéra, 2- (261-30-32).

LE LOCATAIRE (Fr.): Clumy Palace, 5- (354-07-75).

LUCKY STARS (A., v.0.): Action Christine, 6- (325-85-78).

MACADAM COW BOY (A., v.0.): Lurembourg, 6- (533-97-77).

MARY POPPINS (A., v.1.): Napoléon, 17- (380-41-46).

MONTY PYTHON, SACRE GRAAL (Ang., v.0.): Clumy Ecoles, 5- (354-20-12).

ORANGE MECANIQUE (A., vi.): Heisembourg (770-47-55)

ORANGE MECANIQUE (A., v.l.) (\*\*): Haussmann. 9\* (770-47-55). PAIN ET CHOCOLAT (It., v.o.): Escurial, 13\* (707-28-04).

Escurial, 13° (707-23-04).

PATTI SMITH AND THE DOORS
(A., v.o.): Vidéostone, 6° (325-60-34). vend., dim., mard.

PROFESSION REPORTER (Ital., v.o.): Lucernaire, 6° (544-57-34).

LE SEXE FOU (IL., v.o.): Champoliton, 5° (534-51-60).

TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI (A., v.o.): Litembourg, 6° 1872. (A. v.o.) : Luxembourg. 6° (633-97-77) : Elysées - Point - Show. 8° (225-67-29).

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOU-JOURS VOULU SAVOIE SUR LE SEXE... (A. v.o.) (\*\*) : Cinoche Saint-Germain, 6\* (633-10-82). Szint-Germain, 5° (633-16-82).

UN AMOUR DE COCCINELLE (A., vf.): Rez. 2° (236-83-93): U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08): La Royale-Disner, 5° (265-82-66): U.G.C.-Gobelins, 13° (335-15-71): U.G.C.-Gobelins, 13° (336-22-44): Miramar, 14° (320-89-52): Mistral, 14° (539-52-43): Magic-Convention, 15° (362-20-64): 3-Murata, 16° (651-99-75): Napoléon, 17° (380-41-46).

UNE FEMME MARIER (Fr.) UNE FEMME MARIEE (Fr.): A.-Bazin, 12° (337-74-39). LES VACANCES DE M. HULOT (Fr.): Ranelagh, 16° (288-54-44). H. Sp.

LES VALSEUSES (Fr.) (\*\*): Palace-Croix-Nivert, 15\* (374-95-04). LE VENT DE LA PLAINE (A. v.o.) : Kinopanoramo, 15° (306-50-50). VIVRE (Jap., v.o.) : 14-Juillet-Bas-tille, 11° (357-90-81); Racine, 6° (633-43-71); 14-Juillet-Parnasse, 6° (326-58-00).

Cie des Commissaires Priseurs de Paris GARE D'ORSAY - 7, QUAI ANATOLE-FRANCE

75007 PARIS - Tél. 544-38-72 - Télex 270906 LUNDI 4 FÉVRIER (Exposition samedi 2 février)

S. 3. - Tab., bib., meub. M° Oger.
S. 4. - Ameubl., Dent., Fourtures.
M° Boigstard, de Hecckeren.
S. 6. - Beaux B!joux. Objets de vittine, Orfèvrerie ancienne, Argenterie moderne, M° Ader, Picard, Tajan. MM. A. et P. Boutemy, R. Dechaut.

S. 9. - Succes. Tableaux, Armes, Boizes. Statues bols et pierre.
Meublea ép. et style. M° Morand.
S. 15. - Bx mbles. M° Chambelland.
S. 19. - Imp. ens. Bijoux. Orfév., Beau Mobil. XIX°. M° Gridel.
Beau Mobil. XIX°. M° Gridel.
Boucher. MM. Fommerrault, Monnaie, Serret, Le Pic.

MARDI 5 FÉVRIER (Exposition lundi 4)

S. S. - Haute époque : Erlina.

Obj. d'art. Scuipt. XV° et XVI°.
Sièges et Mbles. M'\* Contarier.
Nicolay. MM. Boucaud, Bresset.
Le Fuel et Praquin.

S. 11. - Objets d'art et d'imeubl.
placipalem. des XVII°. XIX° s.
M'\* Ader, Picard, Tajan. MM. J.
et L. Lacoste. MERCREDI 6 FÉVRIER (Exposition mardi 5)

S. 3. - Liv., B. Mob. Mº le Blanc. S. 4. - Tabix, Graz., Pet. Bij., or. écaille. Ambre. Poupées den-telles at Mcubles de poupées. Or-fèvrerie, Meubles. Mº Deurbergue.

JEUDI 7 FÉVRIER (Exposition mercredi 6) S. 12. - Tableaux, Bibelots, Céramiques, Meubles 1930 ancion et style. Mrs Godean, Solanet, Andap.

VENDREDI 8 FÉVRIER (Exposition jeudi 7) S. 2. - Collection Gunnard W.
Lundberg, Estampes des XIX° et
XX° 5. M° Ader, Picard, Tajan.
M.L. P. et H. Prouté.
S. 4. - Bibel, Mbles anc. et st.
M° Conturier, Nicolay.

S. 14. - Amoublement, M° Boisgirard, de Hecckeren.

SAMEDI 9 FÉVRIER à 15 h. 30 (Exposition de 17 h. à 15 h.) S. S. - Brauz tapis d'Orient, M. Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tallieur, MM. Chevaller, Béchirian.

Etudes annonçant les ventes de la semaine

ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 281-80-07. Le BLANC, 52, avenue de l'Opéra (75602), 266-24-48, BOISGIRARD, DE HEECKEREN, 33, rue Faubourg-Montmartre (75002), 770-68-84. (75002), 770-68-84.

CHAMBELLAND. 1, rue Rossini (75006), 770-18-18.

COLTURIER NICOLAY, 51, rue de Bellecharse (75007), 555-85-44,

DEURBERGUE, 282, coulerard Saint-Germain (75007), 558-13-43.

GODAU, SOLANET, AUDAP, 32, rue Drouct (75009), 770-15-53.

770-6-62, 523-17-32.

GRIDEL, BOSCHER, 25, rue Le Peletier (75009), 523-34-50.

LAUREN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR, 1, rue de Lille (75007), 250-34-11 (2nciennemen; REZIMS-LAURIN).

MORAND, 7, rue Ernest-Realm (75015), 734-81-13.

PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, 18, rue de la Grange-Batellère (75009), 770-82-28.

# RADIO-TÉLÉVISION

# manière de...

il ne manque pas d'air Georges Suffert. Il a tous les culots. TF 1 lul offre une émission littéraire, une case pour y accrocher des livres. Il dit oul, et qu'est-ce qu'il fait ? Il copie sur le voisin. Il ne cherche pas midi à 14 heures, il ne le cache pas d'ailleurs, non, il joue franc jeu, cette fols c'est très net, il reprend carrément « Apostrophes - en changeant simplement la couleur des fauteuils. Et s'installe en bout de table à la place de Pivot

Le résultat est aussi cocasse cu'un « à la manière de », vous savez, ces pastiches qui font ressortir les trucs, les manies, les particularités, les tics d'une écriture. Ici, d'un ton, d'une manière. Il a le physique de l'emploi, c'est une rondeur. Il faut le voir se pencher vers ses invités, hier des romanciers plongés dans leurs souvanirs de famille, interrompre Michel Ragon, parti à la recherche de son identité vendéenne, lui lancer, curieux, incrédule ou goguenard : ca c'est vraiment passé comme ça, sur un simple coup de téléphone ? On croit vraiment s'être trompé de chaîne. Parfois, il s'égare un peu, il

change de modèle, il commence à faire du Chancel. Face à l'auteur de La vie qu'on peut, Claude Aubin, visage sombre, burine, pas commode, de vieux loup de mer, il s'enquiert, plein de sollicitude tout à coup : quand vous décrivez, page 218, la cheminée, la fenêtre, la descente de lit, vous êtes heureux quand même, à ce moment-là, non ? Alors l'autre : oh, vous

20 h Journal

20 h 35 Le grand échiquier.

18 h 30 Pour les leunes.

18 h 55 Tribune libre.

21 h 35 Apostrophes.

sion . permanent). 22 h 55 Journal.

quitter.

Fleuve sauvage ».

TROISIÈME CHAINE : FR 3

Nous, devant nos écrans, on était plié de rire. Le plus drôle, ça été l'irruption — jusque-là elle n'avait oris aucune part à la conversation - de Thérèse de Saint-Phaile, dans ce studio brusquement transformé en salon de the Eile est arrivée avec tous ses personnages bien emballés, bien étiquetés, Anne. son marl, un Jeune musicien polonais, et elle a commencé à

détaire, volubile, ses paquets :

« Pour Anne, c'est un émervelllement, vous comprenez, le coup de toudre. Il le conduit sur une terre enchantée. Alors, quand apresça... ben, elle ne comprend pas, cette petite. .

Tête de Dominique Rollin I II faut vous dire que son livre, l'Inlini chez sol, avait quelque peu déconcerté le meneur de jeu : pas tellement facile à s'y

reconnaître, your savez, avec tous ces gens qui disent « je » i Venue, elle nous le rappelait, au nouveau roman en 1980, elle était stupéfaite qu'on puisse encore parler sur ce ton précie, détaché, de ses propres créa-

Détaché, détaché, pas tant que ça! Quand, à 8 heures. M. de Saint-Phalle entre dans le bureau de sa femme, il lui arrive de la trouver en larmes. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, ce n'est nen. Elle sort dune scène épouvantable et elle en est encore toute relournée, la maiheureuse. Suffert approuve d'un large sourire compatissant. Il paraît songer à l'albatros, au pélican : écrire,

graduate franchisch

ولاي الما التي . الطائدية

4-14-1

فالمستهجي

· \*\*\*\*\*\*\*\*\*

CLAUDE SARRAUTE.

#### Jeudi 31 janvier

au n 35 Le grand échiquier.

De J. Chancel, Invité : François Périer.

Actuellament François Périer fous au Thédire
de la Michodière une pièce de Bernard

Slade : Coup de chapeau : pour les éléspectateurs, il micropétere en drect à

l'écran des extraits de ses rôles prélérés.

22 h 15 Journal.

les entants d'allieurs ; la Colombie; B comme bricolage : comment équiper une lampe de chevel.

TROISIÈME CHAINE: FR 3

PREMIÈRE CHAINE: TF I

18 h 30 L'île aux entants.

18 h 30 L'He aux emans.

La termesse hérotque de M. du Snob.

18 h 55 C'est arrivé un jour.

19 h 10 Une minute pour les femmes.

Nourrices nou déclarées : attention i

19 h 20 Emissions régionales

19 h 45 Formations politiques.

Le parti communiste.
20 h Journal.
20 h 30 Sárie : Opération trafics.

n ou same : Uperation Iralics.
La sainte famille (nº 4) Réal. Christian-jaque, avec J Martinelli, à Nobin, M. Bar-buiée, B Lajarrige.
Quatrième épisode au sours duquel Martha de Berthier révêle à ses sousins l'odeur de laur héritage.

21 h 30 L'enjeu. n 30 L'enjen.

Magazine économique et social de 8. de Closeia. E. de la Talile, A. Wellier.

Le pétrole sous la mer; Le pétrole evert > du 8 résu. Les cere-armes a mevicaines; L'homme du mois. Jean Chazet aide les Françeis à exporter en Allemagne; Ce qui change dans l'économie; l'énergie sobre. 22 h 45 Les grands pas classiques.

\*Le Sylphide ». musique de Schneithoffer; chorégraphie : Taglioni, dansée par G. Thes-mar et M. Denard. Réal. : S. Hanin. 23 h 10 Journal.

DEUXIÈME CHAINE: A 2

18 h 30 C'est la vie 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres 19 h 10 D'accord, pas d'accord. 19 h 20 Emissions régionales.

Theatres et spectacles, avec J. Toja, de la Comèdie-Françaisa. 19 h 16 Journaí. 19 h 55 Dessin animé. Ristoire de France : la dernière croisade de Saint Louis. Les leux.

20 h 30 Cinéma (cycle Romy Schneider) : - Boc-

r 50 Cinéma (cycle Romy Schneider): - Bocces 70 -.

Pilm italien de F Feilini, L. Visconti et V de Sice (1961), avec & Ekberg, F de Pilippo, B Schneider, T Milian, S. Loren, L. Gluliani, A. Vita (Rediffusion)

A Rome, un professeur qui s'en juit le champun ae la verte est pourture par una jemme gigantesque, s'or'i le d'une affiche publicitaire. A Milian, l'évouse d'un jeune articorale, compromis dans un vandale de call-gris, decide de travailler dans la prostitution de luxe. Dans un village de Romagne, un sacristain gagne une nuit d'amour avec l'employés d'un tir jorain qui s'est mise en loterie.

Film à sketches inspiré des contes galants de Boccace, dont les situations osées, l'ératisme « commercue », restatent dans les timutes fixèes alors par la censure Les fantames felliniens et l'interprétation de Bomy Schnei-der dirigée par Visconti en font l'intérêt,

FRANCE-CULTURE

18 h 38, Fenilleton : c Aimé de son concierge », d'après E. Chavetta.

19 h 30. Les progrès de la biologie et de la médecine : l'œil et ses problèmes.

26 h., Théâtre ouvert : a Combat de nègres et de chiens s, de B.-M. Koltes, avec M. Betton. G. Essombs. G. Monnet, H. Vincept.

22 h 30, Nuits magnétiques : crise, ou comment la voir ? (nouvelles églises).

FRANCE-MUSIQUE

Vienne. 15 b. 50, Contact :

FRANCE-MUSIQUE

18 h. 30, Concert (en direct de la Maison de la radio): «Quintette en ré majeur» K 563 et « Quintette en soi mineur» K 516 (Mozari), par la Trio à cordes de Paris, S. Hurel et J.-L. Bonafous; 19 h. 40, La musique et la mer.

la mer.

20 h. 30, Concert (en direct de la Maison de la culture de Rennes) : « Suridice », opéra de G Caccim, livret d'O. Etinuccini, dir. B. de Zaysa, mise en scène de F. Gründ, avec R. de Zaysa, J Brand, J Garrea, W. Zito, A.-M. Aulus, R. Perulli, F Javier Valls Santos, V. Encabo, G. Pobiator Fuente, J.-L. Beatobe, J.-L. Alcade Chapinal, J. Foronda Monje, J.-F. Poblador Fuente, A. Perret et V. Distschy; 23 h., La musique et la mer.

8 h. 5. Onvert la nate.

b. 5. Ouvert la nuit : Le vingtième siècie ;
 0 h. 5. Jazz forum : Trio David Murray ;
 1 h., Musique française d'aujourd'hui.

12 h. 45, Panorama. 13 h. 30, Musiques extra-enropéennes. 14 h., Sons : lieux de liesse (parc d'attractions

16 h., Ponvoirs de la musique : 18 h. 30, Feuilleton : c Almé de son conclarge », d'après E. Chavette. 19 h. 30, Les grandes avenues de la science moderne : les photopiles.

7 h., Quotidien musique; 8 h. 30, Klosque. 9 h. 2, Le matin des musiciens : Jean-Philippe Rameau, du clarecin à l'Opèra, extraits des « Indes galantes ». « les Pêtes d'Hébé » et « Zoroastre ».

c Indes galantes > c les Fêtes d'Hêbé > et c Zoroastre > .

12 h., Musique de table.

14 h., Musique de table.

14 h., Musique de table.

15 h., Musique de table.

16 h., Musique de table.

17 h., Musique de table.

18 h., Musique de table.

20 trans de la terre : une autre Amérique : 14 h. 30, Les enfants d'Orphée (pour les enfants de sept à neuf ans) : 15 h. 30, Espertoire choral : ceuvres de P. Pettt.

21 saint-Saëns et Poulenc : 16 h. 30, Grands solustes (Emile Guileis) : « Sonate opus 79 » (Beethoven) « Concerto n° l » (Ohopin).

22 Senate n° 8 » (Prokoflev).

23 h. 2. Six-huit : Jazz time (jusqu'à 18 h. 30) ;

24 h. 5. La musique et la mer.

25 h., Concert (en direct de Stuttgart) : « Scènes de Faust » (Schumann). par l'Orchestre symphonique de la Eadio de Stuttgart les Chœurs d'enfants de Toiz, les Chœurs de la N.D.R. et les Chœurs de la Sudfunk, dir. Michaēl Gielen, avec J. Beckmann, D. Soffel, M. Neubauer, A. Boife-Johnson, G. Reich, T. Yoshie, H. Berger-Tuns et R. Holl; 22 h. 15, La musique et la mer.

26 h. 5. Ouvert la nuit : Les musiques du spec-

iz mer. 6 h. 5. Ouvert la nuit : Les musiques du spec-tacle, les grands émigrants.

TRIBUNES ET DEBATS

JEUDI 31 JANVIER

— M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, participe à l'émis-sion « Concret », de R.M.C., à 19 heures, — L'émission réservée aux formations politiques accueille le P.C., avec MM. Pierre Juonin membre du bureau politique du

is the sound of th

moderne: les photophes.
29 h., s'L'adolescence et nons.
21 h. 30, Black and blue: la Salsa (2º partie).
22 h. 30, Kuits magnétiques: crise, ou comment
la voir? (le barbare et la sauvage).

Carry of the second

Payment . . ≈.....

- J. . . . .

1000円を保護

- 111

\* 90

-7 7

144

-----

. .....

\* ×\*\*

**产期4、1、解** 

With the same

and a second section

**#** 

-

35 c . .

#### Vendredi 1er février

L. Grospierre. Avec J. Penot. F. Pernel, M Duchaussoy. Deuxième épisode: Jean et Marie, tout d leur amoir, ont oublié que le monde est en guerre, mais ils seront bientôs sépares.

Au service de qui, de quoi?
Avec MM Ivon Cattaz (la Fin des patrons);
Honoré Gevaudan (Filo); Philippe Lamour
(le Cadran solare); Antoine Spire (Projes-

23 h 5 Ciné-club (cycle Ella Kazan) ; € le

Fleuve sauvage a.
Flim americain d'E. Kazan (1960), avec
M. Clitt. L. Remick. J. van Floet. A Saimi,
J.-C. Flippen. B. Loden. B. Dern (v.o. soustitrée Rediffusion).
En 1933, au cours des travaux de construction d'un barrage, dans le Tennessee, un
ingénieur s'eifonce de convaincre une vieille
jemme de vendre l'île qu'eile habite au
milieu du fleuve et qu'eile ne veut pas
guitter.

18 h 30 Pour les Jennes.
 Les contes du folklore japonais : le Chat paresseux; Des livres pour nous.
 18 h 55 Tribune libre.

19 h 55 Dessin anime. Histoire de France : Montjoie Saint-Denis.

Emission de J.M. Cavada et M. Thoulouzé: réal. P. Ammann: réportage de P.-P. Rossi. Ca reportage remonte la plus importante fillère de dropue qui enste actuellement dans le monde, celle qui va de Colombie aux Etats-Unit.

Scinario de J.J. Sirkis et R.-M. Arlaud; avec C. Rouvei, R. Castel, P. Roberts, J Bouchard, L. Cox, etc.

21 h 30 Changement de décor : La veuve de

Les métiers d'art, avec Pierre de Haye. 19 h 10 Journal.

19 h 20 Emissions régionales.

22 h 25 Journal. 22 h 45 Magazine : Thalassa.

FRANCE-CULTURE

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

12 h 15 Réponse à tout.

18 h Journal

13 h 50 Emissions régionales.

14 l. 5 Hommes et troupeaux des Hautes-18 h TF 4.

18 h 30 L'île aux enfants. 18 h 55 C'est arrivé un lour. 19 h 10 Une minute pour les femmes.

19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les beaux joueurs. 20 h Journal.

20 h 35 Au théatre ce soir : « Ne quitiez pas ». Pièce de M.-G. Sauvajon et G. Bolton, avec J.-P. Bouvier, M. Game, M. Courseaux. L. Patrick, A. Medina. L. Pavrick. A. Medina.
Une histoire de soufre et de femmes : Paul
Chénevier, de retous du Venezuela, a rencontré Siivia, dont la roiture était en panne.
Le rendez-vous pris pour le thé a quelque
peine à se réaliser.

22 h 30 Cinquante ans de nouvelle histoire. n 30 Cinquante ans de nouveue nistoire.
L'histotre e non épénementielle s, depuis la fondation par Lucien Febbre et Maro Bloch de la rerue les Annales, en 1939, Arec la participation de Jacques Le Gott, auteur de Pour un autre Moyen Age (Gallimard).

23 h 35 Journal et cinq jours en Bourse

#### DEUXIÈME CHAINE: A 2 12 h 5 Passez donc me voir.

12 h 30 Série : Le temps d'aimer. 12 b 45 Journal.

13 h 35 Emissions régionales.

13 h 50 Face à vous.

14 h Autourd'hut madame. Les premières chances. h Sárie : Le fugitif. 15 b

Le Jugement. 16 h Quatre saisons. 17 h La télévision des téléspectateurs.

17 h 20 Fenêtre sur.

Les musiciers : Nombril 2000. 17 h 50 Récré A 2. Boule et Sul: Sophie la soreière: Candy. 18 h 30 C'est la vie.

18 h 50 Jeu . Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales.

20 h 35 Feuilleton : Tarendol.

auditeurs le dimanche matin, entre 10 in 15 et 10 h 30, alors

que durant le même quart d'heure

l'ensemble des stations de radio

réunissent en tout 8 600 000 audi-

teurs. Ces chiffres viennent d'être communiqués par le C.E.S.P. (Cen-

tre d'étude des supports de publi-

cité) après le sondage annuel destine à faire connaître les taux

d'ecoute du seu! dimanche. Ils

s'appliquent à l'année 1979.

19 h 45 Top club. 20 h Journal.

7 h. 2. Matinales.

3 h., Les chemins de la connaissance : Au cœur des Alpes (les ressources des Alpes du Sud) : à 8 h. 32. Robert Minder.

5 h. 50, Echec an hasard.

5 h. 7. Matinée des arts du spectacle.

18 h. 45. Le teate et la marge : « L'entre-deuxguerres», avec le colonel Remy.

11 h. 2. Musique et agrégation. D'après le roman de R. Barjavel. Réalisation

11 h. 2. Musique et agrégation.
12 h. 5, Agora: La bourgeoiste et le prolétaire, avec E. Huppert et R. Coggio... RECORD DE R.T.L. LE DIMANCHE ● R.T.L. rassemble 4 500 000

# pontiques accueille le P.C., avec MM. Pierre Juquin. membre du bureau politique du P.C. et Roland Leroy. directeur de l'Humanité, sur TF 1, à 19 h. 45. — M. Anaré Henry, secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale, répond aux questions des auditeurs du « Téléphone sonne » de France-Inter, à 19 h. 10. UNE 104...

Pour 496 F par mois pendant 48 muis, vous pouvez disposer après versement du depôt de garantie de 9 940 F, d'une 104 CL. De plus, la 104 PEUGEOT est ivrable rapidement. Très rapidement. En quelques jours, vous avez le planar de conduire une 5 portes, pratique et confortable. PEHGEOT: exi avrance reproductions. Tres reproduction and quantum production avec production and production are confortable.

Prix d'achat de la 104 GL ou 7/11/79: 26 100 F. Codt total location avec promesse de vente: 33 748 F. Office valable jusqu'au 15 Février 1980.

104 PEUGEOT

4957MOES PAR LOCK-DIN'

TOUT DE SUITE.

\* 104 GL année modèle 20 sous réserve de l'ecceptation du dossier par Loca-Din

INFORMATIONS «SERVICES»

## Un département sous la neige

De notre correspondant

Le Puy. - La neige, si ardemment souhaitée par les amateurs de sports d'hiver, ne l'est pas autant par les habitants d'un département de moyenne montagne, tel celui de la Haute-Loire où le déneigement des voies de circulation soulève de sérieuses difficultés.

. . . .

4 ( <del>4 )</del> 4

3 .

1 1,5

1

no en esta la

CRANDE THE STATE

That there is a second of the second of the

JLTURE

USIQUE

Special Company (Com-

ngaya Qualitati a sa a a Tanggara

. ...

. . . .

MUNICH

... ...

والومية الأفراني

. 2. ....

est .

184 3.8

Dans ce département aux ressources modestes, le coût du déneigement pèse lourd sur les budgets locaux. Il suffira d'Indiquer que le consell général y a onsacre, pour sa part, plus de 10 millions de F en 1978, venant s'ajouter aux charges que s'imposent les communes et à la participation de 250 000 F que le conseil régional a décidé d'accorder en 1977 et en 1978 chacun des quatre départe-

Pour 1979, l'établissement public régional devalt intervenir en accompagnement du programme pluriannuel d'action, engagé par la DATAR, pour la rupture de l'isolement hivernal, sur l'ensemble du Massif Central, avec une participation de 303 000 F. Celle de l'Etat étant de 1 083 000 F. ie département s'alignant, dans ce programme, sur l'effort du conseil régional, l'ensemble des dépenses de rup-ture de l'isolement hivernal était porté à 2800000 F pour les opérations en Haute-Loire, compte tenu de la participation des communes. La prévision pour 1980 est du même ordre.

Comment expliquer de telles dépenses? Il faut d'abord observer que l'attitude moyenne du département est supérieure à 800 mètres et que la moyenne des lieux habités est très probablement la plus élevée de France, supérieure même à celle des départements alpins. Il s'agit d'un habitat très dispersé sur des plateaux particulièrement exposés au vent.

#### Les patrouilles de 3 heures du matin

Pour maintenir la vie du pays, en particulier afin de permettre le ramassa e scolaire. Le col· lecte du lait, sans parier de la distribution du courrier, de la circulation des véhicules des services de sécurité (încendle, santé), les services de l'équipement ont une tâche difficile.

Dopuis près de cinq ans, ils ont créé ce qu'ils appellent. dans le Jargon technique, le service hivernal = S1 =. De quoi s'agit-il ?

D'abord est organisée une surveillance permanente du réseau national, c'est-à-dire d'en-

viron 200 kilomètres de routes: les RN 88 (Lyon-Toulouse) et 102 (Clermont-Ferrand - Viviers), qui tracent un grand Y sur le département, ainsi qu'une petite fraction de la RN 9 (Paris-Perpignan) longeant la Haute-Loire

Tous les matins, vers 3 heures en cette période hivemale, des patrouilles du service de l'équipement partent du Puy, d'Yssingeaux, de Brioude. Elles sont en contact radio permanent avec leurs bases et déclenchent l'intervention des engins, à partir de quatre centres, selon l'état de la chaussée. Suivant qu'H s'agit de verglas, d'enneigement, il est possible, grâce aux allers et retours des patrouilles, de faire intervenir, sur des points, précis, le matériel adéquat et

La priorité d'intervention est mais, celles-ci étant dégagées, le matériel est dirigé sur le est de 3 360 kilomètres. Le service étant assuré sur les artères prioritaires, les centres d'exploitations interviennent, également, à la demande des maires.

cela dans un temps minimum.

Pour arriver à répondre aux demandés sur une longueur de routes, les services de l'équipement de la Haute-Loire disposent d'un parc de matériel assez impressionnant : vinothuit chasse - neige autocars; vingt-quatre camions 4 × 4; six chasse-neige Babycrabe; cinq d'autres modèles; sept fraiseuses : enfin quatorze camions 4 × 2 ou « points à temps » utilisés en déneigement ou

En ce qui concerne le personnel l'effectif « opérationnel » est de quatre cents agents de travaux, parmi lesquels des chauffeurs habitués à manœuvrer les engins de dénaigement et quatre-vingt-dix ouvriers du parc. c'est-à-dire mécaniciens et chauffeurs. On devine que ce matériel est soumis à rude épreuve, qu'il faut l'entretenir et, en fin de saison, le remettre en état.

Mais pour tenter de réduire mencée, les services de l'équipement ont préparé aussi un programme plus permanent visant à rompre cet isolement hivernal : arasement de talus, mise en place de pare-nelge et de rideaux d'arbres brise-vent. Sur les plateaux, il faut compter - congères - et souvent les ser-vices de l'équipement ont l'impression de réaliser un véritable

travail de Pénélope. FRANÇOIS MORISON.

TRAVAIL MANUEL. - Une exposition départementale sur le travail manuel est organisée, du 2 au 10 février, dans le hail de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny, sous le double patronage de MM. Jean Amel, préfet, et Georges Valbon, président communiste du consell général.

STAGES INTENSIFS D'ANGLAIS. L'Institut français de gestion organise, du 1er au 29 février, un stage d'anglais de quatre-vingt-quatre heures par suggestopédie. Ces cours destinés aux débutants auront lieu au centre Front-de-Seine, 37, quai de Grenelle, 75015 Paris, tél. : 578-61-52.

# loterie nationale

**Liste Officielle** 

# TRANCHE DES MIMOSAS

TIRAGE DU 30 JANVIER 1980

| Sommes à payer<br>(sumule compris)<br>pour un billet antier |
|-------------------------------------------------------------|
|                                                             |
| F, 79<br>5 5 070                                            |
| 7 1 000<br>7 5 000<br>7 5 000                               |
| 8 7 000<br>8 7 000<br>6 10 000                              |
| 9 160<br>9 500<br>9 1 000                                   |
| 5 500<br>50 000                                             |
| 3 000 000<br>5 150<br>1 000                                 |
|                                                             |

PROCHAIN TIRAGE : TRANCHE DE LA CHANDELEUR LE 6 FEVRIER 1980 à THIVIERS (Dordogne)

28 29 38 25 numéro complémentaire tirage nº 5

PROCHAIN TIRAGE LE 6 FEVRIER 1860 VALIDATION JUSQU'AU 5 FEVRIER APRESME

PRÉVISIONS POUR LE 1" FÉVRIER A C HEURE (G.M.T.)







----- Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibars (le mb vaut environ % de mm)

Zone de pluie ou neige ∨ Averses 🏹 Orages 🚃 Brouillard ∼ Verglas o Flèche indiquant la direction d'où vient le vent Force du vent , 5 nœuds / 10 nœuds / 50 nœuds Sens de la marche des fronts \_\_\_\_\_ Front chaud \_\_\_\_ Front froid \_\_\_\_ Front occlus

Evolution probable du temps en France entre le jeudi 31 janvier à O henre et le vendredi 1e février à

La dépression centrée jeudi matin au voisinage de l'Irlande se déplacera rapidement vers la mer du Nord puis vers la mer Baltique. La perturbation qui l'accompagne achèvera de traverser notre pays : elle sera suirie de masses d'air instable renant du nord-ouest. Une autre perturbation venant de l'Atlantique atteindra notre pays dans la nuit de vendredi à samedi.

Vendredi le février, il fera plus frais que la veille sur toute la France. Les vents, souvent forts près des oôtes et en mer, assez farts dans l'intérieur, viendront généralement du nord-ouest. Le ciel, variable, sera le plus souvent très nuageux. Les averses seront nombrenses; elles donneront des chutes de neige sudssaus de 600 mètres. Cette instabilité s'atténuers l'après-midi de la Bretagne à l'aquitaine, où les vents s'affaibliront en tournant à l'ouest puis au sud-ouest, et il pleuvra en Bretagne dans la soirée ou la muit.

#### PARIS EN VISITES-

VENDREDI 1" FEVRIER VENDREDI 1st FEVRIER

« La manufacture des Gobelins et
ses ateliers », 15 h., 42, avenue des
Gobelins (Mme Garnier-Ahlberg).
« Saint-Denis et la naissance du
gothique », 15 h., entrée de la basilique (Mme Guillier).
« L'atelier du peintre Gustave
Morean », 15 h., 14, rue de la Rochefoucauld (Mme Meyniel).
« L'oratoire du Louvre », 15 h.,
4, rue de l'Oratoire (Mme Zujovie).
« La maison des compagnons du
Tour de France et ses chefsd'œuvre », 15 h., devant l'église
Saint-Gervals (Mms Pennec).
« Exposition Salvador Dail », 14 h.,
Centre Pompidou (Approche de
l'art).

l'art).

« Musée de la police », 15 h., guiebet du métro Maubert-Mutualité (Connaissance d'ici et d'ailleurs).

« Le fournil du boulanger Pollane », 15 h., 2, rue du Cherche-Midi (Mme Hager).

« Les hôtels de l'He Saint-Louis »,
15 h., 1, rue Saint-Louis-en-l'He
(Le Vieux-Paris).

#### CONFÉRENCES -

15 h., 15, rue La Pérouse, M. Jean-Pierre Gomane : « L'aménagement du Mékong et l'avenir de la pénin-sule indochinoise » (Académie des sule indochinoise » (Académie des sciences d'outre-mer).

17 h. la société de géographie, 184, boulevard Saint-Germain, M. Philippe Chartier ; « Une énergie nouveile : le soieil »

19 h. 30, amphithéatre Bachelard, 1, rue Victor-Cousin, M. Marc Bozeto : « Vie nouveile. Unité du corps. Chaines musculaires » (Université populaire de Paris).

20 h. 15. 11 bis, rue Keppler : « La Bhagavad Gita et la réincarnation » (Logs unie des théosophes), entrée libre.

second, le minimum de la nuit du 30 au 31): Ajaccio, 14 et 3 degrés; Biarritz, 17 et 13: Bordeaux, 13 et 10: Brest, 10 et 9: Caen, 11 et 3: Cherbourg, 10 et 8: Clermont-Ferrand, 13 et 2; Dijon, 7 et 6: Grenoble, 12 et 4; Lille, 9 et 6: Lyon, 11 et 9: Marseille, 15 et 10: Nancy, 7 et 7: Nantes, 11 et 10: Nice, 14 et 8: Paris-Le Bourget, 10 et 8: Pau, 18 et 6: Perpignan, 10 et 7: Bennes, 10 et 9: Strasbourg, 9 et 6: Tours, 10 et 9: Toulouse, 14 et 9: Pointe-à-Pitre, 30 et 24.

Températures relevées à l'étranger, 14 et 9: Pointe-à-Pitre, 30 et 24.

Températures relevées à l'étranger, 18 et 5 degrés; Amsterdam, 8 et 5: Athènes, 12 et 5: Berlin, 6 et 4: Bonh, 8 et 6: Bruxelles, 10 et 6: Le Caira, 7 (min.); Des Canarles, 19 et 15: Copenhague, 3 et —2: Genève, 19 et 7: Lisbonne, 16 et 14: Londrez, 11 et 6: Madrid, 11 et 8: Moscou, —20 et —19: Nairobi, 25 et 16: New-York, —4 et —8; Palma-de-Majorque, 15 et 12: Le jeudi 31 janvier, à 7 heures, la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris, de 993,7 millibans, soit 745,3 milli-mètres de mercure. Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 30 janvier; le

## Le Monde Service des Abountements 3, rue des Italiens 78427 PARIS - CEDEX 69 C.C.P. Paris 6207-23

ABONNEMENTS Smole 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 1M F 888 F 428 P 545 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 300 F 800 F 900 F 1600 F

ETRANGER (per messaperies) L — BRIGIQUE-LUXEMBOURG PAYE-BAS 200 F 300 F 500 P 600 P IL - SUISSE - TUNISIE 29 7 450 F 450 F. 250 F

Per voie addenne Taxif sur demande Les abonnés qu'i paient par chèque postal (trois volets) vou-dront bien joindre ce chèque à leur demande. Changements d'adresse défi-nitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) : nos abounés sont invités à formules leur demands une semaine su moins syant lour départ. avant seur depart.
Joindre la dernière hande d'envoi à toute correspondance.
Veuilles avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

# MITEMPS

Pour louer vos skis et vos chaussures.

Téléphonez à: 340 79 29

#### TRANSPORTS ——

#### RÉSERVATION PLUS FACILE DES PLACES DE TRAIN

Il est désormais possible de il est desormais possible de réserver par téléphone un mois avant la date de départ dans les trains autos-couchettes tant pour les voyageurs que pour les véhi-cules automobiles. Pour les places couchées, en voitures-lits ou en voitures-couchettes, les voyageurs peuvent à présent faire leur résertation sur appel téléphonique à la gare de départ un mois à l'avance et pour les places assises, appe ou sans restauration peut l'avance et pour les places assises, avec ou sans restauration, neuf jours au lieu de sept auparavant. De nouvelles facilités sont également apportées dans le retrait des places avec la possibilité donnée aux voyageurs de recevoir, à domicile et contre palement préalable, leurs titres de réservation de places couchées ou en autos-couchettes lorsque leur demande est présentée entre un mande est presentée entre un mois et dix jours avant leur départ ou encore de reliter dans certains cas ces titres dans une gare autre que celle où ils ont fait leur réservation téléphonique. Pour les places assises, le re-trait des titres de réservation peut se faire dans la gare où la demande a été présentée, trente minutes au plus tard avant l'heure de départ du train.

#### VÉLOS SUR LES RAILS

Depuis le 1- février, les adeptes de la bicyclette, désireux de pouvoir disposer immédiatement de leur engin à destination pour des randonnées peuvent le transporter dans les trains comme bagage à main, donc gratuitement et sous leur

Sur des relations et dans des trains cholsis en fonction des esoins des cyclotouristes (trains de petits et moyens parcours circulant les samedis, dimanches et jours fériés), il sera désormals possible aux voyageurs qui le désirent de transporter gratuitement leur bicyclette dans le même train qu'eux en en assu-rant eux-mêmes le chargement le déchargement et la surveil

Il reste possible d'enregistrer les bicyclettes en bagages,

#### JOURNAL OFFICIEL —

Sont publiés au Journal offi-ciel du 31 janvier 1980 :

DES DECRETS

 Etablissant la liste des blens, droits et obligations de l'ancienne collectivité Ville de Paris transférés au département de Paris; • Portant attribution d'une majoration exceptionnelle sux personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ainsi qu'aux personnes bénéficialres de l'allocation viagère aux rapatriés

àgés ; • Portant attribution d'une majoration exceptionnelle aux beneficiaires de l'allocation aux adultes handicapés;

• Portant attribution de majorations exceptionnelles aux bé-néficiaires de certaines presta-tions familiales.

DES ARRETES

Relatif aux plafonds de res-sources des bénéficiaires des nou-velles aides de l'Etat;

• Instituant divers grands prix nationaux: archéologie, arts graphiques, chanson, cinéma, danse, lettres, musique, patrimoine, peinture, photographie et

#### MOTS CROISÉS PROBLEME Nº 2598

Météorologie nationale.)

et — 8; Palma-de-Majorque, 15 et 12; Rome, 11 et 11; Stockholm, — 6 et — 8; Téhéran, 3 et — 5.

(Documents établis avec le

support technique spécial de la



HORIZONTALEMENT

HORIZONTALEMENT

L Caractère qu'on peut attribuer à celui qui ne sait pas nager.

Il Nom qu'on peut donner à tout ce qui fait mauvais effet. —

III. Semble encore plus petit quand on le met près de l'armoire; Passe à Beziers. — IV. Nom qu'on peut donner à un facteur. — V. Peut être traité de larve quand il est blanc; Ne peut se faire dans la solltude. — VI. Adverbe; Un grand-chef. — VII. Evoque une belle taille; Un êtranger. — VIII. Font un cent quand ils sont en carré; Nom qu'on peut donner à une exposition. — IX. Un petit buffet. — X. Circulent en Roumanie; Apparaît souvent au cours d'une longue période; Salut d'autrefois longue période; Salut d'autrefois

à un génie; Fine quand on ne perd rien. (épelé). - XI. Nom qu'on donne

VERTICALEMENT 1. Où l'on ne voyait pas de vapeurs. — 2. Peut être formé par des sauterelles ; Comme un prénom. — 3. Etait portée par les hommes ; Qualifie le poids avec les os. — 4. Roi mythologique ; Nue quand on veut se mesurer. — 5. Couche chez des Chinols. — 5. Couche chez des Chinols. Dans la main de celui qui tient le manche. — 6. Mieux que rien ; Démonstratif ; Un Allemand qui s'intéressa aux religions. — 7. Très utile quand on a quelque chose à révêler. — 8. Utilisé quand on a déjà doublé ; Pas dans l'ordre ; Ne fonce jamais. — 9. Commun quand il est tendre : Comme la pean quand on recommence tout.

# Solution du problème nº 2 597

I. Goupillon. — II. Ecritoire. —
III. Net; EG; No. — IV. Raie;
Amen. — V. Encorner. — VI. Ali;
Sac. — VII. Canidés. — VIII.
Tee; Ame. — IX. Eu; Agit. —
X. Usine; Ere. — XI. Relèvera.

#### Verticalement

1. Genre; Cœur. — 2. Océan; Usé. — 3. Urikcant; II. — 4. Pi; Rolienne. — 5. Ite; Ride; EV. — 6. Logan. — 7. Li; Messager. — 8. Ornera; Mira. — 9. Néon; Crete.

GUY BROUTY.

#### LES COLLECTIONS DE PRINTEMPS

#### Les classiques de Saint-Laurent

tions de la femme. Yves Saint-Laurent redéfinit avec intellgence la garde-robe idéale d'aujourd'hul et de demain. Il tourne la page sur le folklore et le déguisement en faveur de formules personnelles et éprouvées. Pour le jour, le tailleur à spencer et jupe croisée sur le devant, à l'ourlet légèrement relevé au-dessus du genou. alterne avec un style à cardigan gansé et ceinturé, plus classique. Des ensembles de grooms sont présentés en flanelle de laine rouge ou noir, à double boutonnage et blouse très échancrée en pointe.

robe-chemisier, en superbe soie à grosses reyures d'Abraham en couleurs fortes, cravatés, à grandes manches et lupe à plis. li les propose aussi en tartans

mais plus un exercice de etyle qu'une nouvelle façon de s'habiller. Mais ses robes imprimees de fleurs sont merveilleuses. Il reprend les formes de celles créées pour les films d'Audrey Hepburn, à petit col décalé et grandes manches au coude, ceinturées sur des jupes à peine gontlées, en sole, à dessins de tulipes, de pavots, d'anémones. de plates-bandes entières de pensées alignées, voire de roses noires sur fond blanc et vert. Des canotiers gansés sont basculés sur le front, les bljoux sont

Guy Leroche joue les princesses des émirats, les dames officielles at les vedettes. Ses tailleurs à col châle s'ouvrent sur des jupes croisées en bials, taillée dans des fianelles de laine acidulée ou bayadère. Les



YVES SAINT-LAURENT : la « Croqueuse de diamants » résume ses tendances les plus fortes. C'est un fourrean de dentelle noire de Marescot, à l'ouriet arrondi au-dessus du genou, retenu à la taille d'un nœud de satin et entièrement ourlé de strass, comme les gants longs, les pendants d'oreilles et les bijoux aux chevilles,

multicolores et, pour les courses, leur préfère des modèles noir et blanc à petits dessins, en drapés suggestifs. Les robes de Saint-Laurent sont assez omées pour n'avoir point besoin de bijoux ; les salinées multicolores sur fond ogir succèdent aux crèpes et aux cloqués de soie, coupés en fourreaux de forme croisée aux ourlets profilés, longs et courts. Les accessoires comprennent de jolis chapeaux de paille dorée, des gants partout et une série

Si on respirai; mieux dans les salons surchauffés de Givenchy, l'appréciation de la collection en serait plus aisée... Sa silhouette est très dessinée pour le jour. au denou, avec des masses de tailleurs blanc, bleu de China ou rouge, à veste écartée ou aux hanches, et des parements blouses, donnant la vedette au

graphisme noir et blanc. C'est très raffiné et élégant, NATHALIE MONT-SERVAN.

Le groupe Edi - 7, filiale de

Hachette, vient de confirmer sa décision de ne plus confler à la SIRLO (imprimerie du 11 Figure 11) les travaux de photocomposition qu'elle accomplissait pour le magazine spécialisé «Télé-

7 Jours n. Selon a la Correspon-dance de la presse n, les travaux

assurés par la SIRLO représen-tent un chiffre d'affaires annuel

de 32 millions de francs. Cette décision d'Edi-7, dont le

président - directeur général est M. Denis-G. Jacob, est en rap-port direct avec l'annonce

Aucun accord n'est inter-venu, mercredi 30 Janvier. au sufet de l'institution d'une indem-

nité de départ en retraite pour les lournalistes (le Monde du 31 janvier), « La délégation patro-

naic a rejuse de negocier n, déclare un communiqué de l'Union nationale des syndicats

PRESSE

envol dans le plissé, en léger crêpe de Chine à pois brodés et festonnés. Les ourlets des modèles du crépuscule et du soir en tulle, dentelle ou taffetas, toujours plissés, sont travalliés en demi-lune et bordés de plumes d'autruche, rappelant parlois l'ambiance du Casino de

Paco Rabanne se défoule dans

des tissus et des coloris violents et heurtés mais superbes. li importe notamment des Etats-Unis un tissu poids plume bril-lant et métallisé à dessins striés et irréguliers, comme si on laisszit couler des filets d'encre blese, verte ou rouge sur de l'or ou de l'argent. Il les taille en grandes houppelandes ainsl qu'en dieliabas frôlent le genou. Les proderies d'Hurel sont travaillées en combinaisons, en pantalons - lampions - et en shorts du soir. Il va aans dire qu'on trouve aussi de jolis ensembles de robes et de man-

réceute par « le Figaro », du lan-cement d'un supplément hebdo-madaire de tadiotélévision, en mars prochain, vendu selon la formule utilisée déjà pour « le

Après l'offensive (manquée) du «Figaro - Dimanche», que le

a Journal du dimanche » avait estimé dirigée contre lui et que l'avait conduit à abandonner

l'imprimerie de = France - Soir n, il semble qu'on s'oriente vers la

a guerre totale n entre Hachette et le groupe Hersant.

VERS LA «GUERRE TOTALE» ENTRE HACHETTE ET HERSANT

— Teresa et Jean-Pierre BONNEAU annoncent la naissance de Barbara, la 29 janvier 1980. Paris.

— M. Philippe-Edouard GRARDEL et Mme, née Béatrix de Roquefeuli-Pradt, ont la joie d'annoncer la naissance de

Edouard, le 22 janvier 1980, Paris.

#### Décès

Naissances

Me et Mme Robert Depagne,
Le docteur et Mme Marc Grollemund et leurs enfants,
M. et Mme Patrick Roulot et leurs
enfants. M. Jacques-Denis Depagne. ses enfants. petits-enfants et petits-enfants, ont la douleur de faire part du

décès de Mme veuve Henri AMSTUZ, survenu à Monaco, le 25 janvier 1980, dans sa quatre-vingt-quatrième

année. Les obséques religieuses ont eu lieu à Menton, le 30 janvier, dans l'intimité familiale. Avenue Caspard-Médecin, 06500 Menton.

— Orah, Martigues. Les familles Benouzza, Belarchi font part du décès de leur cher et Abdelkader BELARCHI,

dit Dady, mort accidentellement is 28 décem-bre 1979. \_ Les membres du conseil d'administration.
La direction et le personnel de la Société Raymond Camus & Cle. Ingénieurs-Constructeurs,

ont le regret de faire part du décès, survenu le 24 janvier 1980, de leur président-directeur général M. Raymond CAMUS.

ingénieur des Arts et Manufacture officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1939-1945, commandeur de l'ordre national du Mérite.

de l'ordre national du Mérite,
commandeur
de l'ordre de la Solidarité
de la République italienne,
commandeur
de l'Ordre national autrichien,
conseiller du commerce attrieur
de la France,
administrateur
de la chumbre de commerce
franco-soviétique,
président

président de la Fédération française d'attelage Les obsèques ont eu lleu dans l'intimité familiale le 26 janvier 1980. Une messe sera célébrée à son intention le jeudi 6 mars 1980, à 9 h. 30, en l'église Saint-Philippe du Raymond Camus & Cle. Ingénieurs-Constructeurs, 89-91. rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris (8°).

Nous apprenons le décès de ML Arnauld de CASTILLON de SAINT VICTOR,

chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite. [Né le le octobre 1900 à Paris, A. Arnauld de Castillon fut rédacteur du premier « Guide international du trans-port aérien » en 1932, puis fondateur en 1940, du Groupement professionnel des transporteurs aériens privès. En 1945, M. de Castillon créa la Fédération inter-nationale des transporteurs nationale des transporteurs aériens vés. Depuis 1965, Il était rédacteur

- M. et Mme Claude Chappey. leurs enfants et petits-enfants. M. et Mme Philippe Chappey et leurs enfants, M. et Mme Marc Chappey et leurs

nfants, M. et Mine Bernard Chappey et M. et Mme Bernard Chappey et leurs enfants, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Le professeur Henri Bonnet, Mme Jean Lassalle, Mme Maurice Lamy, Mme Jacques Weulersse, Mme Marcel Chappey, ses sœurs, beau - frère et belles-sours.

#### sœurs, ont is douleur de faire part du

Mme Joseph CHAPPEY, nes Germaine Lassalle, survenu le 29 janvier 1980. survenu le 2 janvier 1990. La cérémonie religiouse sera célé-brée le samedi 2 février 1980, à 9 h., en l'église Saint-Plarre de Noullly-sur-Seine, 90. avenue du Roule. L'Inhumation aura lien au cline-tière de Garches (Hauts-de-Seine).

12. bouleverd Jean-Mermoz.

-- Les familles Chassigneux, Guilloux, Boyer et Naulin ont le douleur d'annoncer le décès du docteur Jean-Pierre CHASSIGNEUX.

survenu le 9 janvier 1980.

Selon ja volonté du défunt, qui avait fait don de son corps à la médecine, il n'y a su ni obsèques ni faire-part.

-- Mme Victor Cohen - Balaioum M. et Mme Gilbert Cohen - Bala-loum et enfants. M. et Mme Raymond Kraif et M. et Mms André Berrebi et M. et Mme Georges Rubinstein et

enants.

M. et Mme Georges Bubinstein et enfants.

M. le docteur et Mme Max-Albert Cohen et enfants.

Les docteurs Patrick et Jacqueline Hayat et enfants.

Les familles Cohen - Baialoum, Cohen, Tubiana, Haddad, parents et alliés, ont la douleur de faire part du décès de leur très cher

M. Victor COHEN-BALALOUM, leur épour père, grand-père, frère, survenu à l'âge de quatre-vingts ans.

L'inhumation aura lieu le vendredi 1er février, au cimetière de Pantin. Réunion à 5 houres, entrée principale.

20, rue Saint-Laurent, 75010 Paris.

L'ue Mohamed-Ali, Sousse (Tunisie).

-- Mme Lucien Euvrard,
Franck et Britt Euvrard,
Mme Maurice Euvrard,
Mme Jacques Henry,
M. et Mme Jacques Euvrard e

leurs enfants. ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouperte crueite qu'us viennent d'eprou-ver en la personne de M. Lucien EUVRARD, décédé le mardi 29 janvier 1930, à l'âge de cinquante et un ans. La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 2 février en l'église du Centre de Saint-Cloud, piace de l'Eglise à Saint-Cloud, où l'on se réunira.

Cet avis tient lieu de faire-part. 15, parc de Béarn, 92210 Saint-Cloud.

Not shoomer beneficiant d'une riduction sur les insertions du « Carnet du Monde », sons priés de joindre à - M. et Mme Christian Fournier-Christol, Astrid et Ronan,
M. Lionel Fournier,
M. et Mme Jean-Paul Lavénière,
Cynthia, Thibaut, Alexia,
see enfants et petits-enfants,
out la douleur de faire part du
décât de

Mme Jean-Louis FOURNIER,

Mme Jean-Louis FOURNIER, survenu le 29 janvier 1980, à l'âge de soixante-sept ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera céléprée le lundi 4 février 1980, à 11 h., en l'église Saint-Pierre de Neully, 90, avenue du Roule.

Ils rappellent à votre souvenir M. Jean-Louis FOURNIER, décédé le 18 octobre 1968.

30, avenue d'Eyjau, 75116 Paris.

54, boulevard Maillot, 52200 Neullly-sur-Seine. 92200 Neuilly-sur-Seine.

— M. Bruno GROB et Mme, née Jacqueline Sudreau, ont la grande douleur de faire part du décès brutai Anthony

quatre mois et demi.
petit frère d'Autélie. d'Oliviar.
d'Ambre et de Tiphanle, le 24 janvier 1980 à Bougival.
Les obsèques ont en lieu dans la
plus stricte intimité.
9 bis, rue Emile-Richebourg.
78380 Bougival.

- On nous prie d'annoncer le décès de M. Grégoire KHERIAN, ohevalier de la Légion d'honneur, commandeur des Palmes académiques, professeur honoraire à la faculté de droit de Grenoble, ancien doyan de la faculté de droit de Saigon, survanu le 25 janvier 1980, dans sa quatre-vingt-sixième année.

La cèrémonte religieuse et l'inhumation ont eu lieu à Paris le 30 janvier 1980.
Cet avis tient lieu de faire-part.
75, boulevard de Charonne,
75011 Paris.

- M. et Mme Remy Larrains et leurs enfants,
M. et Mme Michel Cardon et leurs enfants,
M. et Mme Bruno Laffaille et leurs enfants,
M. et Mme Dominique Chevallier et leurs enfants,
ont is douleur de faire part du décès de

- M. et Mme Remy Laffaille et

décès de Mme Bernard LAFFAILLE,
née Gabrielle Ballilard,
survenu le 28 janvier 1980.
Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité le 30 janvier. Cet avis tient lieu de faire-part. 182, rue de Rivoli, 75001 Paris.

- Beaulon (Allier). On nous prie d'annoncer le décè

docteur Marius Blaise LALOI, maire de Beaulon, ancien conseiller général de l'Ailier, chevalier de l'ordre national du Mérite,

survenu le 29 janvier 1980, dans si Les obsèques auront lieu aujour-d'hui jeudi 31 janvier, à 15 heures, en

De la part de : Mme M. Lalot, son épouse, M. et Mine Jean-Pierre Laloi et leurs enfants, M. et Mme Patrick Massart et leur

Cet avis tient lieu de faire-par On nous pris d'annoncer le décès, survenu le 18 janvier 1980, à Valence (Drôme), de Mile Marie-Thérèse PELLISSUER, professeur de descin parenté de la communication de la communicati

— On nous pris d'annoncer le décès du

colonel d'infanterie Jean QUILICL

survenu le 30 janvier 1960. De la part des familles Quadratid, Goupis, Gourdin, M. Rouet, Saran, Thiriet.

Incinération au crématorium villetaneuss, vendredi 1 février 19 à 8 h. 30. à 8 h. 30.
Obsèques en la chapelle du CHU
è Nantes, lundi 4 février 1980, à
9 heures, suivies de l'inhumation au
cimetière de Pornic (Loire - Atlantique), dans l'intimité.

#### Remerciements

- Niort. Mme Yvon Coudé du Foresto, ses enfants, petits-enfants et toute la famille remercient blen sincèrement toutes les personnes qui leur ont témotgné des marques de sympathie lors du décès et des obsèques de

M. Yvon COUDE du FORESTO. et les prient de trouver ici l'expres-sion de leur profonde gratitude.

— Mme Rabah Benaissa et ses
fils, très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui laur ont
été témoignées à l'occasion du décès
accidentei du
Bach Agha RABAH BENAISSA,
officier de la Légion d'honneur,
prient les personnes qui se sont
associées à leur immense douleur de
hien vouloir trouver iei l'expression associées à leur immense douleur de blen vouloir trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissence. Dieu seul est Grand.

M. Alain Tinayre et sa famille, dans l'impossibilité où ils sont de répondre aux innombrables sémotenges d'affection dont ils ont et l'objet à la suite du décès acciden-

Fabrice TINAYRE, tiannent à exprimer à tous leur reconnaissance émue.

#### Anniversaires

Pour le cinquième annivarsaire do la mort du docteur Zulmiro DE ALMEIDA (1º février 1975), une pensée est demandée à ses amis, à ses malades.

Une célébration sucharistique aura lieu le mercredi é févriar, à 18 h. 30, au couvent Saint - Dominique, 29, boulevard Latour - Maubourg, 75007 Paris, pour le deuxième anniversaire de la mort du Père Albert-Marie BESNARD, de l'ordre des Frères Précheurs.

— Montpellier, Paris. En ce premier anniversaire décès du docteur Jean-François

GINESTIE.

sa familla le rappelle à vos pensées et à rotre souvenir.

Des messes sont dites dans l'intimité famillale.

Messes anniversaires Pour le premier anniversaire de la mort de Pierre-H. MALRIEU;

une messe sara celebres en l'eguise Sainte-Marguerite à Capmes-la Bocca le lundi 4 février, à 11 heures. Une pieuse pensée est demandée à ses amia. Hos Malrieu. 25. avenue Francis-Tonner, 06150 Cannes-la-Bocca.

#### Prières

Les prières du mois à la mé-Jacob BRAMI
auront lieu à Paris, au temple du
Centre communautaire, 19, boulevard
Poissonnière, le samedi 2 février 1980.
à 11 heures.

ou SCHWEPPES Lemon.
On a toujours besoin
d'un petit choix chez soi SCHWEPPES.

#### LÉGION D'HONNEUR

Est nommé chevalier, an titre du ministère de l'éducation, M. Armand Lachapelle, agent contractuel dans un lycée

#### VENTE AUX ENCHÈRES

HOTEL des VENTES
73. faubourg Saint-Honoré, PARIS
Me LOUDMER POULAIN SCP
Dimanche 3 février, à 14 h. 30
TABLEAUX ANCIENS
MEUBLES et OBJETS d'ART
EXP. du jeudi 31-1 au samedi 2
février, de 11 heures à 19 heures.
Tâl.: 266-90-01 - Têlex: 641958 F

#### L'UNION **FAMILIALE** Créée en 1935

Maison de confiance patentée ne s'occupant exclusivement que de MARIAGES LÉGAUX La clientèle la plus

télecte de France

17, rae Duphat - 75008 PARIS 4º étage - Téléphone 260.11.37 Mateine la Otractrica reçoit

# **SPORTS**

#### SKI

#### AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

# Premier titre pour Marie-Luce Waldmeier

De notre correspondant

Grenoble. - En l'absence de Caroline Attia, victime d'une élongation lors de la descente d'entrainement des championnats de France, la voie était largement ouverte pour permettre à Marie-Luce Waldmeier de s'adjuger, mercredi 30 janvier, le titre national. Un succès qui couronne deux années d'efforts en Coupe d'Europe et en Coupe du monde, et une volonté tenace de vaincre.

Cette skieuse, âgée d'un peu estime qu'il est plus logique qu'une fille de la montagne elle. Mais elle reconnaît que depuis deux ans. les mentalités de la Grenobloise Perrine Pelen ayant largement contribué à avoyrir les portes des comités régionaux alpins à des skieuses qui ne sont pas nées elles pieds dans la neige y.

Depuis le début de l'hiver, elle a confirmé ses excellentes qua-lités de glisseuse alguisées par une hargne farouche lorsque, à 110 ou 120 kilomètres-heure elle affronte les parcours les plus difficiles. Sélectionnée en décembre pour les Jeux olympiques de Lake-Placid aux côtés de Caroline Attia. Marie-Luce Waldmeier tentera, sans avoir trop d'illusions, de combier le retard qui la sépare encore des mellisures descendantes. descendeuses du monde. Proba-blement, les Jeux olympiques arrivent-ils un pen trop tôt pour cette jeune skieuse entrée il y a quatre ans seulement en équipe de France de ski.

La nouveile championne de France de descente pense désormais à Lake-Flacid et à honorer le contrat moral qu'elle s'est fixé: nasser la ligne d'arrivée parmi les dix premières. Mais elle songe aussi à ses cours, qu'elle reprendra en avril prochain an lycée d'été de Moutiers (Savoie), avec cette fois comme ambition son baccalauréat, qu'elle passera en novembre 1980.

CLAUDE FRANCILLON.

#### RESULTATS

de france de ski.

Marie - Luce Waldmeler est d'abord une citadine issue d'un milieu très modeste puisque son dant que les représentants des employeurs ont indiqué que leurs concerterment d'ici au début de mars en tue d'une nouvelle réconnait avoir eu du mal à pour cellui de Mont-Blanc, « où l'on tellene), 1 min. 32 sec. 30 ; 2. Cl. Emonet (Mont-Blanc), 1 min. 30 sec. 84 ; 3. Caprio (Côte-d'Azur), 1 min. 30 sec. 90 ; 4. C. Quittet (Savoie), 2 imin. 31 sec. 78 ; 5. F. Boson (Mont-Blanc), 1 min. 31 sec. 92 ; 6. Ch. Hudry (Savoie), 1 min. 32 sec. 32 ; 2. K. Guerus mars en tue d'une nouvelle reconnaît avoir eu du mal à 9. N. Vion (Savoie), 1 min. 32 sec. 56 ; 9. N. Vion (Savoie), 1 min. 32 sec. 56 ; 9. N. Vion (Savoie), 1 min. 32 sec. 57 ; 10. A. David (Jura).

## VOILE

#### UNE HOUVELLE COURSE TRANSATLANTIQUE EN 1982 LA ROCHELLE-LA NOUVELLE-ORLÉANS

C'es: le 20 mai 1982 que sera dunné le départ de la course La Rouvelle - Oriéans. M. Michel Crépeau, député de la Charente-Maritime et maire de La Rochelle, et M. Michel Etevenou, créateur de la Boute du rhum et organisateur, avec la Société des régates rochellaises (S.R.E.), de cette épreuve de 5 000 milles, ont présenté, mercredi 30 janvier, la nouvelle compétition. Celle-ci sera ouverte aux voillers de 12 mètres à 25 mètres monocoques on multicoques ayant à bord au moins trois équipiers.

En 1682, Caveller de La Salle, parti de La Rochelle, attrignait l'embouchure du Mississippi. Trois cents ans plus tard, cette course transatian-

chure du Mississippi. Trois cents ans plus tard, cette course transatiantique unira la capitale française de 
la voi 2 à la grande ville de Louisiane, chargée de souvenirs. De nombreux échanges (jazz, expositions, 
spectacles) sont prévus à cette occasion.

La longueur maximale de 25 métres 
a été choisle afin de permettre anx 
bateaux américains situés à la limite 
de la jauge (70 pieds) de participer 
à l'épreuve : ainsi « Kialoga », « Westward », « Passage », « Circus-Maxi-

a i epicave: sibsi a kision, a a west-ward:, a Passagen, a Circus-Maxi-mus:, vedettes des grandes courses internationales, sont attendus au départ. Cependant, beaucoup souhai-tent que cette limite supérieure solt cannoimée afin que de têle mais de solt supprimée afin que de très grands volliers construits en debors de voiliers construits en debors de jange puissent également s'engager. La course La Rochelle-La Nouvelle-Orléa 9 aura lieu tous les quatre ans. en alternance avec la Transatiantique anglaise en solitaire, dans laquelle la longueur des coques ne peut dépasser 17 mêtr., — Y.A.

HANDBALL — L'équipe de France a battu la Suisse par 22 à 20, le 30 janvier à Bâle.

\* \*

KTEUR D'USTNE

RECRUITE

BERTHALL !!

The Rev My

diani.

far.



OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES **AGENDA** PROF. COMM. CAPITAUX

59,98 14,11 41,16 41,16 51,00 12,00 35.00 35,00 35,00 41,16 111,72

# ANNONCES CLASSEES

ANNUACES ENCADREES OFFRES D'EMPLO! DEMANDES D'EMPLOI **IMMOBILIER** AUTOMOBILES AGENDA

Le m/m est. T.C. 20,00 35,28 7,00 8,23 23,00 27,05 23,00 27,05 23.00 - 27.05

secrétaires

Tél.: 797 13-79 Société Bátiment

SECRÉTAIRE

offre

ORGANIS. INTERNATIONALE

REPRÉSFUTARTS

Introduits pret-a-porter MASCULIN, FEMININ ET ENFANTS Tel. 770-84-75

capitaux

LIBRE DE SUITE pour rendez-vous : 834-07-40

REPRODUCTION INTERDITE



---

4.40

No. 1

- 100

M. Assess

1. A

Server of the se

None in the second of the seco

f 42.

. .

. ...

angen bermann in

S 400 W

may be the

. . . .

Service Con-

**\$**.. -.

Free direction

20.0

74 11 \*\*

grafia e e E

**106** 6 4 1 1 1 1 1 1

FAUITI

7 - 73

8.0

AFRICA CHINA

At your second

t -

-

. Nach again

#### emplois internationaux



Association Française de Normalisation recherche pour missions 6 mois/1 an renouvelables

AFRIQUE, MOYEN ORIENT et EXTREME ORIENT

## . NORMALISATION

Formation ingénieur ou équivalent et solide expérience dans le domaine requises.

Adresser dossier de candidature en précisant la rémunération souhaitée sous réf. 4325 à AFNOR - Direction du Personnel - Tour Europe - Cedex 07 - 92080 Paris La Défense



#### Kunnoiper violame

**BISCUITERIE NANTAISE** Leader de son marché pour plusieurs de ses produits

SON FUTUR

#### DIRECTEUR D'USINE

Rattaché hiérarchiquement au Directeur Production Développement et en liaisons fonctionnelles avec les autres Directions et Services

Profil du Poste : Ingénieur ENSAM-ENSIA ou equivalent. Plusieurs années expérience fabrication (avec ses supports) pas nécessairement dans la même branche d'activité.

methode, Sens pratique, Tempera TCUT. Envoyer Candidature à la:

Direction des Relations Humaines BN - Place François II - 44200 NANTES

#### MOTOROLA

#### DU SOLIDE. Réf. W8

- Grandes écoles ou 3º cycle

- Epitaxie, photolithogravure, diffusion, implan-tation ionique, métalisation, évaporation,

• INGENIEURS ELECTRONICIENS DEBUTANTS. Réf. G8 OPTION PHYSIQUE DU SOLIDE

tranement du sincium (Université ou Industrie). - Anglais nécessaite.

(Etats-Unis).

MOTOROLA

INRA GRIGNON (Tél. 056-45-45)
recrute Vétérinaire, 10-15 ans
oe ciloniele. A portir de té
vice 1980. Poste ingénieur 2 A.
Expérimentation sur moutons
parasites en laboratoire
et sur le terrain.

Ville moyenne sud-est de la France recherche DIRECTEUR

de Burrau d'Aide Sociale. Ecr. nº 7466, e le Monde » Pub. S. rue des Italiens. 7542: Paris Cedex 69, qui tr.

egype, seg nem min

FOREUR pour conduite chantier de forage en FRANCE Baccalauréat et DUT (pu équival.) nécess, Connalissance de l'anglais nécessaire.

Ecr. avec C.V. détaité au Sorvice Relations Sociales. ESSO REP B.P. nº 150 - 33321 BEGLES

Collectivité locale cherche

(OLLABORATEUR

nivrau DES, droit et diplômes
Sciences Politiques, oriente sur
les problemes d'industrialisation.
Ecr. ne 7467, « le Monde » Pub.,
S. rue des Italiens.
75427 Paris Cedex 09, qui tr.

LE MONDE s'efforce d'éliminer de ses Annonces Classées fout texte comportant allégation ou indi-cations fausses ou de nature à induire en erreur

sus autreurs. Si, malgré de contrôle, une petite annonce abusive s'était glassée dans nos colonnes, nous prions ins-tumment nos lecteurs de nous la signaler en nous

5, rue des Italiens, 75009 PARIS.

#### offres d'emploi

offres d'emploi

offres d'emploi

offres d'emploi

# SPERRYYLINIVAC

2ème constructeur mondial d'ordinateurs **ETEND SA GAMME DE PRODUITS** et pour faire face à son expansion herche pour ses divisions

# recherche pour ses divisions ORDINATEURS ET MINI INFORMATIQUE DE GESTION

En mesure de justifier des succès qu'ils ont rencontrés : Référence A : à l'issue de contacts au plus haut niveau dans les grandes et moyennes Entreprises pour la commercialisation de grands et moyens systèmes.

Référence B : au cours d'opérations commerciales auprès des PME et PMI pour des petits et moyens systèmes de gestion. Plusieurs postes sont à pourvoir à PARIS, LYON,

Nous vous remercions d'adresser votre C.V. détaillé + photo sous référence A. ou B. à la Direction du Personnel de SPERRY UNIVAC - 3, rus Bellini 92806 PUTEAUX. Nous vous assurons d'una réponse et de notre discrétion.

**수** 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수 수

Organisme bancaire

#### **Cadre Comptable** Qualifié

Si possible DECS, pour assurer la responsabilité de sieurs comptabilités d'entreprises financières. Ce poste conviendrait à un candidat ayant quelques années d'expérience ainsi que de bonnes connaissances en matière juridique et fiscale. Adresser CV, photo et prétentions sous réf. 3161 à

Cherchons COUPLE, Homma Maître d'hôtet, chauffeur, Femme : culsnière, ménage Lieu de travait PARIS-16° Sérieuses rétérences exigées. Tél. \$74-85-35

Emplois Outre-Mer, étranger MIGRATIONS

en vente à votre kiosque.

INGÉNIEUR ANALYSTE

(Ecole d'ingénieur ou équivalent) pour participer à l'analyse et à la mise en place d'applications d'informatique documentaire mettant en jeu un gros système I.B.M. (ulterieurement C.I.J.) et plusieurs mini-ordinateurs et télétraitement souhaitee. Poste pouvant convenir à un jeune ingénieur ilberé des obligations militaires.

Envoyer C.V. et prétentions Centre de Documentation de l'Armement, 26, bd Victor, 75996 PARIS ARMEES

LA VILLE DE YERRES ESSONNE - 27,000 babitants

recherche : rour créer service relations exté rieures et informations, un

CHEF DE SERVICE

formation supérieure licence ou équivalent;
 expérience antérieure souh.
 Tèl. au : 948-72-05, poste 317.



INGÉNIEUR DIPLOMÉ

ENSAM, A. et M. ou équivalent

ENSAM, A. at M.
ou équivalent

Connaissances appréciées en
physique des matériaux
de construction
et en mécanique, des fiuldes,
— Notions anglais.
Ecrire avec C.V., photo
et prétentions à :
A.M.P. sous référ. 8328/JR,
40, rue Otivier-de-Serres,
Paris-15», qui transmettra.

Centre René-Huguenin 5, rue Gaston-Latouche 92211 St-Cloud - rech. ASSISTANTE SOCIALE D.E.

Env. C.V. et lettre manuscrite ou prendre rendez-vous 602-70-50 poste 315.

#### UNE STÉNODACTYLO

ORGANISME PROFESSIONNEL ETOILE rech. pour tenue statistiques, étudas économiques et études de marché SPECIALISTE EXPERIMENTE

matiques et connaissances
secieur mécanique.
Env. C.V. et prêt, no 40.621 M
RP 39, rue de l'Arcade (8º),
qui transmettra.
industrie Chimiq. 015E, ch.
ingénieur chimiste pour consells
assistance utilisaleurs résines
pour peintures, encres.
100.000 + T. 297.49-95

Imple Entreprise ch. Attaché de Direction pour gestion administrative et controle SUP de CO. E.S.S.C.C. + DECS 100.000 + CENAF. - 297-49-95

CENTRE de DOCUMENTATION rech. VACATAIRES : JEUNES INGENIEURS (nationalité française)
règ. Paris lisant angl., allem ou russe pour travaux signale ques en electroniques, mecani ques constructions navales defenanties.

ques constructions navales adrespatiales.
Envoyer C.V. nº 23.484
Centrale d'Annonces.
121. r. Réaumur, 75002 PARIS Importante Société recherche Informaticiens APL;
Lingenieurs chefs de projets;
Organisateurs-Analystes;
Programm, (COBOL Ass.);
Préparateurs de travaux en O.S. expérimentés.
Env. C.V. et prét, 6 M. JARBAU Service du personnel,
6. r. Bertin-Poiree, 75001 PARIS

**SECODIP** 

(Société d'Etudes de la Consommation,

Distribution et Publicité.)

recherche pour ses départements

PANELS et enquêtes ad-hoc

CHARGES d'ETUDES

débutants ou ayant quelques années d'expé-rience en études de marché, diplômés de l'enseignement supérieur (H.E.C. - ESSEC -

Adresser C.V. détaillé et photo à DIRECTION DU PERSONNEL - SECODIP 2, rue F. Pédron - 78241 CHAMBOURCY.

I.E.P. -SC.ECO, ou équivalent...)

Lab, répute off.. concess, rég. prod. esthèt, excl. vendu en pherm. Cap. néc. 50.000. Ecrire n 30 P.E. CONSEIL 12, av. Gde-Armee, 75017 Paris

#### et leçons

cours

Rattrapage MATHS, PHYSIQ, : re mercredi, par école secon-daire, à CHATOU, 5 min. RER. 952-57-39, 361-47-55, 14 à 20 h.

#### demandes d'emploi-

réécriture tous textes. Tél. 820-23-80 (solr) réécriture tous textes.

Tél. 820-23-80 (soir)

Homme jeune
Formation JOURNALISTE
(C.F.J.), longue expérience
presse hebdomadaire et mensuel,
Spécialisation « Spectacle »
(musique, cinéma). Expérience
radio (producteur France-Musique et France-Cuiture). Directeur artistique pendant plusieurs
mois tr. import, lieu de concerts,
Cherche poste à responsabilité
dans une des trois branches.
Tél. 277-64-98 ou
ècr. ne 6174 » le Monde » Pub.
5, r. Italiens, 75/27 Paris ced. 09.

UNIVERSITAIRE BILINGUE
Jeune universitaire BRITANNIQUE avec formation. 2° cycle,
en MARKÉTING, expérimenté
an recherches pratiques et analyse quantitative, expert en
l'raduction de documents commerciaux,
recherche placement en stage
dans une entreprise française
pendant 1980-1981.

Durée du stage : 1 à 9 mois,
Rémunération autour du SMIC,
S'adresser à Mine Doris LOFT,
Department of Marketing,
Gillow House, University of
Lancaster, Ballrigg,
LancASTER, ANGLETERRE,
N° Tél. (1944 524) 65201. p. 4799
Homme, 32 a., bne près, goût
contacts et chiffre, 7 a. d'expér.

Nº 181. (1944 524) 62/01. p. 4/9/ Homme, 32 a., bne prés, goût contacts et chilfre, 7 a. d'expér. aflaché commerc., rech. posse stable avec possibil, de carrière étudierait toutes propositions. Ecr. nº 61/3 a le Monde » Pub. 5, r. Italiens, 75/27 Paris ced. 0º Jne Fme. 26 a., 3 ans expér. AGENT DE MAITRISE

CRÈMERIE rech. emploi stable Tél., 665-06-63 après 18 heures

#### traductions

#### <u>Demande</u>

Pool traducteurs techniques recherche traductions langues allemande, scandinaves, arabe. Agence s'abstenir. Téléphone 950-78-11 ou 750-48-94.

#### - animaux-

DONNE JEUNE CHAT

occasions

#### ne \$31-61-98 ou 206-19-55.

STOCK MOQUETTE

PURÉ LAINE 60 F le m2 T.T.C. eau velours synthétique 24,10 F le m2 T.T.C. Tél. : 658-81-12.

LIVRES achat comptant à domi-cle. — LAFFITTE, 13, rue de Buci, Paris-6e, Tél. : 326-68-28.

## vente

5 à 7 C.V.

Part vend, cause double empt., ALFA SUD Super 1300, 7 CV, très bon état, 25,000 km. Tél. bureau : 287-13-62 Après 18 h. : 937-24-09

8 à 11 C.V.

A vendre R 20 TS, 60.000 km, avril 78, 1 main. Dir. assist., carbur. neuf. Ben état. 920-97-99

# divers

AUTOBIANCHI 336.38.35 +:

#### location

EXPRESS ASSISTANCE 504-01-50

✧

. CONTROLE DE QUALITE

Connaissance de l'Anglais.





Recherche pour son Unité de Compiègne (60) (Outil de production en grande serie très moderne)

Qualités Personnelles : Dynamisme, Esprit de

#### RECRUTE

#### INGENIEURS PHYSIQUE

 Spécialisés depuis quelques années dans la métallurgie du silicium, pour travailler dans le centre de labrication des circults intégrés li-

anglais apprécié.

Pour le centre de labrication des circuits întégrés linéaires. Ayant effectué un stage dans un centre de

- Possibilité de stage complémentaire en Arizona Adresser C.V. + photo à : E. BENIFLAH avec référence du poste

BP 3411 - 31023 TOULOUSE

SOCIÉTÉ ESSO de Recherches et d'Expiolation Pétrolières recherche

sos locieurs.

LE MONDE, Direction de la Publicité,

# **MEKTRON France**

ayant plusieurs années d'expé rience en laboratoire ou bureau d'études, une bonne connaissance du câblage électronique et de l'étude des circuits imprimés.

Envoyer CV et photo à Mme JOYON

Recherche urgent INGÉNIEUR

ayant au minimum 6 mois de pratique de la programmation en assembleur sur microprocesseur. Adreser C.V., prétentions et date de disponibilité à MICRO-SYSTEMES COMMUNICATION 1, vois Félix-Éboué - 94921 Crétell Cedex.

GROUPE BANCAIRE PRIVÉ PARIS 80 recherche pour ses SICOMI

Niveau Grade Diplômes: LUI. GESTION - INSTITUT TECHNIQUE DE BANQUE OU ÉQUIVALENT. Adresser C.V., photo et prétentions s/réf. 10432 COFAP 40, rue de Chabrol 75010 PARIS q.tr.

٠,

UNE DECOMPTEUSE pour caisse nationale mutualiste de la FNACA pour une durée de trois mois renouvelable. Tél.: 797-13-79

SATAIC INFORMATIQUE ANALYSTES PROGRAMM. T.D.S.
DATA POINT,
GAP II CCP.

HAUTS SALAIRES Se près, èvec références, 13, bd Voltaire, 11°. Mètro REPUBLIQUE. 355-76-04

## ANALYSTES PROGRAMMEURS FORTRAN, 742-32-54.

POUR ILE-DE-FRANCE TECHNICO-COMMERCIAL

LUMMPRIJAL

POUR VENTES DIRECTES
ET ANIMATION RESEAU.
expérience matériels T. P. —
Grues — Cupriots, sur réglon
partsienne indispensable.
Rémunération en fonction références. URGENT. — Adresser
C.V.. photo et prétentions à :
SIETAM (référence 1.124),
42/48, avenus Président-Kennedy
91170 VIRY-CHATILLON.

**TECHNICIENS** SUPFRIFIES

(fabricalion mécanique)
syant expér. d'organisation de
postes de travail sur chantier
à l'étranger, bilingue engaisis,
français, pr déplacements longue durés (2 ans minim.) au
SOUDAN.
Env. C.V. dt. à Mrme Grété,
WABCO-WESTINGHOUSE
B.P. n° 2 - 93270 SEVRAN

Tél. 25-14-60 poste 377
cant. av. C.V. et cop. diplôm, à
der, Maîre de St-Ouen 97406 ced.

Association recharche
ANIMATEUR DIPLOME
262-20-85, ou écr.: Association
Maison Famil. du Bas-Meugon,
35, av. Gailleni, 92190 Meudon

Banque d'Affaires de 1er ordre recherche **ADJOINT** 

#### de haut niveau pour assister le Directeur Bancaire - ayant une grande expérience du mon-

tage des crédits ; possèdant le goût des contacts technicocommerciaux et les qualités requises ; pratiquant couramment des langues étrangères (anglais minimum); - âge minimum 35 ans.

Prière adresser C.V., lettre manuscrite,

photo et prétentions à N. 5678

PUBLICITES REUNIES

Centre René-Huguenin 5, r. Gaston-Latouche 92211 SAINT-CLOUD rech. MAKIPULATRICE

RADIO KADIU

DIPLOMEE TEMPORAIRE
en radiothérapie
en radiothérapie
sen radiothérapie
to trut 4.650 F.
pour 40 h. semaine. Possib.
reprise anciennelé. Tél. pour
R.-V.: 602-70-50 poste 315. VILLE DE SAINT-OUEN 93406

d'informatique documentaire mettant en jeu un gros système I.B.M. (ultrieurement C.I.I.) et plusieurs mini-ordinateur et téletraitement souhaite poste pouvant convenir à va jeune ingénieur ille une ingénieur ille

# **Faumont**

recherche POUR SON CIRCUIT DE SALLES DE CINEMA

## RESPONSABLE du SERVICE **ARCHITECTURE et TECHNIQUE**

POUR DIRIGER LES TRAVAUX NEUFS, LA RENOVATION ET LA MAINTENANCE DU PARC DE SALLES ET DE SES INSTALLATIONS TECHNIQUES (image et son).

INGENIEUR DE FORMATION (Centrale, Bătiment, Arts et Metiers...) âgé de 35 ans minimum, le candidat familiarisé avec les Techniques Audiovisuelles, justifiera d'une expérience professionnelle bâtiment d'une dizaine d'année et aura dirigé des équipes de collaborateurs de bon niveau. Anglais courant. Grande disponibilité pour fréquents déplacements en France et

Enpoyer CV détailé, lettre manuscrite, photo récente et préten-tions à : Michel LOUBEAU - Chef du Personnel - GAUMONT -30, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY sur SEINE. Discrétion et réponse assurées.

# E 1 MÉCANIQUE . — Téléphone : 355

dans le cadre de son expansion

9, aliée des Jachères 94263 FRESNES

PROGRAMMEUR MICROPROCESSEUR

Jeune Gestionnaire

WABCO-WESTINGHOUSE

112, Bd Voltaire - 75011 Paris P00000000000000

recherche pour ses centres médicaux INFIRMIÈRES D.E.
Tél. 257-14-60 poste 377
cand. av. C.V. et cop. diplom, à adr. Maire de St-Ouen 93406 ced.

INGENIEUR ANALYSTE
(Ecole d'Ingénieurs ou éculvel.)
pour participer à l'analyse
et à la mise en place
d'applications
d'Informatique documentaire

URGENT : TRES BON AT3 ou ATP (Ingénieur) Basic, Fortran Pt.1 préembauche res. Micral-Solar ou Ingénieur commaissant POP 11

à un jeune Ingénieur libéré des colligations militaires. Envoyer C.V. et prétentions : Centre de Documentation de l'Armement, 25, bd Victor, 15996 PARIS ARMEES

OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLO IMMOBILIER AUTOMOBILES AGENDA

PROF, COMM. CAPITAUX

is igns 1.0 59.98 14,11 12.00 41,16 35.00 35.00

# ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES AGENDA

le m/m pil 30.00 8,23 7.00 23.00 27.05 23,00 27,05 23,00

REPRODUCTION INTERDITE

# ?'immobilier

#### appartements vente

3° arrdt. MARAIS

Bel Hôtel du XVIIIo restauré, du 2 au 6 plèces S.F.P.G.I. (Groupe Suez) Tél. : 272-52-40 - 271-72-60

4º arrdi. SFPGI (Groupe Suez) vend PLACE DES VOSGES ds immeuble 17°, SUPERBE: appts du 3 au 6 plèces, grant confort. Parking en sous-sol Tél.: 271-72-80 - 272-53-40

MARAIS 5, RUE DES
TOURNELLES
Reste à vendre
100 m2 mansardé, 7 trage, asc.,
soieil, calme - Et 57 m2 en rezde-chaussée. Habitation ou commercial. Sylace 14 h 30 à 18 h
(sauf dimanche) - 274-57-10. MARALS rue des Rosiers 2 PIECES, cft. Visite sur R.V.: 277-62-23.

5° arrdt. SFPGI (Groupe Suez) vend d très belle restauration du studio au 6 pièces Tél. : 271-72-80 - 325-32-77 Tel.: 271-280 - 325-32-7 VAL-DE-GRACE. Part. vd Ch. calma avec coin toll., très bei imm. réc. 11 m2, 90.00 F. Sam. 14-7 h., 70, bd Port-Royal Tél.: 866-34-80, après 20 h. 30. Bas de MOUFFETARD, parl vd 3-4 p., cft, bak., cheminée 70 m2. - Très clair. — 336-05-90 PLACE ST-MICHEL (pres) Propriétaire vd GD 4 P. tt cit. Décoré. LUXE. Poutres. Imm. caractère XVIII° - 525-54-61.

7° arrdt. 38, R. VANEAU GD STAND

STUDIOS, 2 P., 3 P. S/place 11 h. - 19 h. — Tél. : 550-21-26 SOLFÉRINO - 7 P. M2 GRANDE CLASSE S.I.I.F. Exclusivité 530-34-00 UNIQUE - 280 m2

LOFT AMÉNAGÉ 8° arrdt. FRANÇOIS-Ier 230 m2

Récept. 85 m2 + 3 chbres + ch de service. — SOVIA 460-31-22 EXCEPTIONNEL

av. Foch côté soleil

Potaire vend luxueur 4 Pces,
belle récept, salon rotonde
ouvrant sur terrasse, vue
magnifique, 2 bns + douche,
170 m2. Chivre serv. Park. Priv
en rapport av. tr. haute qualité.
Tél. av. 10 h. après 18 h. :
504-02-52.

EXCEPTIONNEL 240 et 420 M2 2.900 F 4 M SOUS PLAFOND d'ARTISTS - 229-71-67.

11° arrdt. Saint-Sébastien-Froissard

12° arrdt. BEL-AIR - PICPUS Bel Imm. récent, hall, séjour, sallon, cuis. équipée, 3 chbres, 2 sanitaires, baic. Soleil. Parkg. 815.090 - 344-71-97

NATION - EXCEPTION.
sur avenue villa ind. sur deux
niveau, garage 2 voit. 5 pces,
cuis., 7 cabinets de toit., 7 salle
de bns. dressing, gd 500-501.
Possibilité terraise. 340-35-33 13° arrdt,

47, RUE DE LA GLACIERE Rez-ch. imm. réc., 3 p., clair, 50 m2. prof. ou hab. av. travx. Px 280.000 F. Vendr. 13-16 h. ARAGO DENFERT - 354-95-10

9° ET. TERRASSES

561. 2 chbres. Imm. lux. Box.

BOBILLOT Bel immeuble 1974

2 P. 9° 6t. Soleti.

Balcon, 319,000 F. — 589-49-34.

15° arrdt. VUE PANORAMIQUE s/Seine Tripte séjour + alcève + 1 chambre. ENSOLEILLE. GRD STANDING. LUXUEUX. Parkg. 879.000 F • 766-49-18 PRES CONVENTION PART. r.-de-ch. Imm. récent, superbe c p. 78 m2, tt cft, clair, soleil. Luxueuse s. de bns. 580,000 F. Tél. le matin : 828-73-62

16° arrdt. AV. VICTOR-HUGO 00 m2, imm. grande class picces, grande galerie, étage. 2 chambres service. GARBI av 567-22-88 AUTEUIL VUE S/SEINE Récent live double + 1 chbre 63 m2 + 25 m2 terrasse. Impec-cable - Tél. :307-31-62, matin. 240 m2 - PASSY
EXCLUSIVITE SIIF
550 34-00

XYIE 10, RUE PERSOLESE
Profess Physics 12 renover

PASSY SUPERBE 3-4 pièces
Gd récept. + terrasse s/jardin.
2 chbres + 2 balns. Vasite cuis.
equipée. Rénovat. somptieuse.
Vendredi 14/17 h. 13, rue Boisle-Vent, ou téléph. : 553-14-14.

17° arrdt. Particulier de prétérence à par-ticulier vend, 21, rue du Colonei-Moil (17e), immeuble P. de T., gd stdg, appt 150 m2 environ, parialt état, 3c étage sur rue, asc. + chore serv., poss. park. Valte, vendrédi (14 et samed) 2 février, de 14 à 18 heures.

> 18° arrdt. II existe à MONTMARTRE

EXTRAORDINAIRES

20° arrdt.

GAMBETTA. - Atelier d'artisi 92

NEUILLY SAINT-JAMES Exceptionnel 65 m2. — En pleine verdure, LLGRAIN. — 285-00-59 ou 09-54. Boulogne Pont de Sèvres. Nr.
Boulogne Pont de Sèvres. Nr.
Jam. nab. Vue/Seine
3 P. 76 m2. Et. ét. Balc. Park.
COTIMO Mme Libman 783-62-74.
RUEL 1' R.E.R. - Standing
Balcons Sox - Prix 630,000 F
PERI - 749-33-92

Hauts-de-Seine

PERI - 749-33-92 SAINT-CLOUI, luxueux 2 Pces, 60 m2 envir., baicon sur jardin, S. de B. en marbre, nombreux placards, très ceime, très bon état : 350.000 F. Tèl. 227-22-62. MEUDON - récent - 3 PIECES, tout confort, VUE SUR BASSIN, Prix : 230.000 F. Tél. 534-57-40. SCEAUX - CENTRE Résidence récente, luxueux appt exceptionnel 132 m2, séj, dbie, sud s/parc et 4 chbres, bs + ! cab, toil, Px just, 660-62-74,

COTE D'AZUR VAROISE

TOULON CAP-BRUN

A PORT MEJEAN >
18 appls très hauf standing dans parc naturel de 2 ha, accès direct à la mer.
Rens.: SOMECO, B.P. 594,
83400 HYERES, T. (94) 65-38-30 ou sur place 3018, av. de la Résistance - 83100 TOULON
Tél.: (94) 41-31-14

A MARSEILE
Très beau F4. Gd Balcon
dans petit Immeuble it cft.
bordure plage le Prophète.
Site magnifique.
550.000 F. Tél. (91) 76-45-45 poste 250, heures burea

PROVENCE INUVENUL
EYGUIERES près SALON,
5T-REMY, LES BAUX
1 appts dans Hôtel particulier
classè 18° 5., av. tres apper.,
stodio. Type 4. Triplex à rénover
et Duplex équipé. Px de 50.000 à
150.000 F. CATRY, jeud? tél.
(91) 54-93; jours suivants:
(42) 26-73-61, heures repgs.

La Toussuire - 1809 (Savois)
PARTICULIER VEND : F1,
aménagé pour 4 personnes, état
neuf, Died des pistes. - Télé-phone (16-73) 84-61-94 apr. 19 b.

Immeuble 3 nivx, Sud-Dröme, cabin, médic, dentaire, fleur., appt 4 P., It cfl., Do 20 étage, chft. centr. commr. 26170 BUIS. Téléphone : (75) 28-86-20
Pavillons - sous - Bois (75320) : 31 appartements - 4 boutiques. Rapport 260,000 F par an. Prix 285,000 F. Immobilier Victor-Hugo. — Téléphone : 848-54-55. Recherchons tous immeubles : commerciaux et locatifs. Solu-Jons rapides. Tél. : 563-83-83.

Immobilier (information)

Achat d'un appartement? Logez-vous ce nom dans la tête

INFORMATION LOGEMENT Information Logement:

 Dispose de renseignements sur des milliers d'appartements et de pavilions neufs à l'achat en région parisienne.

 Vous permet de sélectionner, au cours d'un entretien avec un conseiller, les programmes correspondant à vos désirs

comme à vos moyens. INFORMATION LOGEMENT 525.25.25 Un service gratuit, sur rendez-vous

Centre Etoile 49, avenue Kléber 75116 PARIS Centre Nation 45, cours de Vincennes 75020 PARIS 

constructions neuves

INVESTISSEZ Dans la pierre, PARIS V PANTHEON Imm. NEUF LIVRAISON MARS 1988 Az moyen: 10.800 à 11.500 F 707-20-29 13 h à 19 h 65, RUE LHOMOND appartements

- occupés

locations non meublées Offre Paris

Champ-de-Mars - 3º ét., asc., 3 pces tt conft. Refait nf. Téi. EXCEPTIONNEL - 878-41-65

locations non meublées Demande

Région parisienne Etude cherche poor CADRES villas, pavillons thes bani, Loy, garantis 5.000 F max. 283-57-02

> meublées Offre

Etranger ALGER 4 pièces - Confort Télephone Proche lycée français, 546-18-41,

locations meublées Demande

EMBASSY SERVICE recherche du studio au 6 pièces, Paris, et villa banlieus Onest. Poteire direct. au 265-67-77 SERVICE AMBASSADE
pour Cadres mutés Paris
rech. du STUDIO au 5 PCES,
LOYERS GARANTIS par Siés
ou Ambassades - Tél.: 285-11-08 INTERNATIONAL HOUSE rech. appro de slanding pour DIPLOMATES et CADRES EUROPEENS. Loyers garantis par SOCIETES ou BANQUES, 353-44-20 ou 705-52-87 LOYERS GARANTIS

appartem. achat

Promoteur rech. 1 à 7 pièces
Paris et proche banileue.
S.M.C.I., 19, rue Auber (9°)
Tél. : 742-40-99

JEAN FEUILLADE, 54, av. da
La Motto-Picquel-15-, 566-90-75,
rech., Paris 15° et 7°, pr bons
clients applis toutes surfaces et
immeubles. Palement comptant. R VENDRE VOTRE APPART LIVE GAUCHE OU BOULOGNE dressez vous à un spécialiste COTIMO : 783-62-74. RECH. appts 2 a 4 P., PARIS, reft. 5-, 6-, 7-, 14-, 15-, 16-, 3-, k. 12-, av. ou 55 travx. PAIEM. PT CHEZ NOTAIRE, 873-23-55, oute la journée, même le soir. URGENT, ach. appts 2 à 4 P.,

paiement compt. Chez notaire, Paris 14°, 5°, 6°, 7°, 8°, 14°, 15°, 16°, 17°, et NEUILLY. Télé-phone 251-39-78, Mma Laufler, et 900-84-25, le soir. URGENT - RECHERCHE 5-7 PIECES, tout confort, 8-, 16-, 17-, rive gauche, Neully, MICHEL et REYL : 265-90-95. RECH. APPARTS bon stand TTI - 766-32-11

> -bureaux 🖰 Pptaire (oue bai) 3, 6, 9
>
> BASTILLE 1,500 m2
>
> impartsés - Libres - 53-83-33
>
> 5 - PROPRIETARE
>
> burgary dans immental

bureaux dans imme refait neuf - 563-17-27 CONSTITUT. DE STES

MONTEZ VOTRE PROPRE FNTRFDRISF nous établirons vos statuts et exécuterons ties les démarches, domiciliation de votre siège so-riai ou location bureau meuble avec téléphone, télex, secrétar. ORGAGESCO, 2T. bd St-Martin, 75073 Paris. — Tél. 2 272-67-30.

fonds de commerce

Plein Centre - Préfecture
DU LANGUEDOC
grosse affaire de librairie,
papeterie, disques à vendre en
lotalité ou en participation 50 %.
R. ANDRE,
12, pl. Montcalm, 30000 Nîmes.
Téléphone : (66) 21-21-23. Telephone: (66) 21-21-23. Urgeut, red. Salers (15), vols har, hötel "NN 12 no», restaurant, 20 couverts, licence IV. Loge-ment de France, état neuf + apot. Fds et murs libr. à la vie. Ecr. Ajalbart Ally, 1570 Pleaux,

locaux

commerciaux A CEDER, RUE DE LA PAIX, droit au bail 4 bureaux 115 m2. Prix 160:000 F, loyer 75,000 F acquets, Tel. pr rens. 588-80-62 Bell recent, tous commerces: angle rues Lecourbe/Cambronne, surface: 1/9 m2 + 3 parkings. Falcilités de palement possibles. M. BERTHOLLON, 83, avenue A.-Briand, 97120 MONTROUGE. Téléphone: 655-71-24. maisons de campagne

Immobilier (information)

19 km (ASSIS

19 km, de Cassis, 30 km, de
Bandol, village, is commerces,
mals, restaur, 2 étg., 2 culs.,
2 5éj., 4 chbr., 2 wc, S. de B.,
cab. toll., dches, gren, amentél., garage, remise, cour, jardinet. Part. à Part. 400.00 F.
Téléphone : (42) 72-88-89.

Particulier vend 160.000 F.
MAICON CAMPACHIADE MAISON CAMPAGNARDE à 200 m forêt de TRONCALS

> villas LE VÉSINET

Résidentiel, calme, charmante VILLA, séi, 3 chbres, bains - diches, it cft., mazont, jardin de 450 m2. Prix : 755.000 F. AGENCE DE LA TERRASSE, LE VESINET. 976-05-90. LE PECO Près commerces et écoles VILLA, séj... 3 ch., cuis., bains gar., it cft. JARDIN 400 M2 AGENCE de la TERRASSE LE VESINET - 976-05-90

LE VESINET - 976-950

LE VESINET 600 m R.E.R.
Caime
Sur sous-sol total avec garage
double. REZ-de-CH. SURELEVE
séjour 42 m2, 1 grande chbre +
1 petite, cuis., bains + pavilion
1 P., cuis., s. d'eau. Beau jard,
500 m2. Sur place samedi 14 à
18 h : 10, route de la Croix. SCEAUX Résidentiel
CALME
Verdure. Très belle villa
10 pièces, sur très beau parc.
PRIX à DEBATTRE. 702-34-86.

viagers

BUTTES-CHAUMONT
Malson part, atelier d'artiste +
séi, + 2 ch. 200 m2 habit., jard,
gar. Bouquet, 50,000 F occup
t tête de 74 ans. Têl. 202-30-47. Sté spécialiste Viagers F. CRUZ 8, rue La Boétie 266-19-00 Prix, indexation et garanties Etude gratuite, discrète. Etude gratulte, discrète.

A vendre en viager, à BoulogneBillancourt, petit immeuble de 
repport, 15 studies de 2 Pièces, 
cuisme, taile d'esu. - Rèserve 
usofruit vendeurs-rente de ; 
7.000 F per mois sur 2 têbes, 
72 ans. Camptant 50.00 F. - 
5°adresser au propriétaire : 
M. CHARLES FORAS, 
17, bd Vottaira. (77) NANGIS. 
Téléphone : 408-00-34.

terrains

3 EMPLACEMENTS 825 M2.
visbilisés, patile ville en fimite
de l'indre et du Cher, rivière.
gare sur grandes lignes. Ecr. à
M. DELHOMME. La Petrière.
18120 Limeux - T.: (48) 51-70-16

les annonces classées du

Monde

sont reçues par téléphone

du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h. 30 – de 13 h. 30 à 18 heures

au 296-15-01

Une annonce communiquée avant 15 heures peut paraître des le lendemain.

propriétés

REG. GISORS Sortie village
Belle PPTE, hell, Ihv. 45 m2, chemin., cuis., 4 chbr., brs, chf. fuel, jardin 1.700 m2. Partait étal. Prix 460,000 F. CABINET BLONGEAU-LEBLANC 2, 1g Cappeville, à GISORS. Tél.: 16 (32) 55-06-20 Tét.: 16 (32) 32-92-94
LA VARENNE, calme, résident, sur 550 m² terrain bien clos, belle maison Mansart.
Séjour 36 m² + salon 17 m² grande culsine équipée 4 chambres, salle de bains, 2 cabinets tollette, 2 w.-c.
Tout confort moderne.

5 KM A. 10 A L'INVENTAIRE MONUMENT HISTORIQUE

PROX. GIEN (LOIRET) châteaux

leau château 18º siècle ferme et herbage 45 ha 3.700.000 F. 30 KM PARIS PAR PARC 1 HA 34-00

domaines. TOURAINE PARIS e FERME libre 63 ha, ou partie. CHATET, 37150 FRANCUEIL

SEINE-MARITIME

villégiatures Val-d'īsère. — LA DAILLE : à louer paricul. 2 prèces 4 lîts, plein sud. 2 prèces pistes, tout confort. Du 20 février, mars et avril, Tél. le soir 771-78-79

Tout confort moderne.

Belle affaire. Prix justifié
1.050.000 F. Tél. 883-48-01 Beau Manoir, 7 km. Est Paris, parc 2,000 m2, pisc. Prix élevé. Tél. matin 300-20-56

MONUMENT HISTORICUE
RARISSIME MOULIN
A TAN

VIII ENTIEREMENT
FENETRES A MENEAUX
Bâtiments au carré. Rivièra
Certain 700 m2. Jardin de curé
Division possible. 759.000 F.
010-55-66 ou 633-70-52 (solr)

FRUAL VILLA PROPRIETE SUR 3 HA Maisom de maîtres + Maiso de gardien. Mª CAUQUY, 45420 BONNY-SUR-LOIRE Tél. (38) 31-60-23 GRANDE PROPRIÉTÉ

300 M LYCEE ENGHIEN
500 m gare. SUPERBE VILLI
de caractère, 220 m2 habitables
sur jardin 1.400 m2.
1 million 400.000 F. - 989-31-74.

EXCEPTIONNEL
dans l'Oise, 70 km. de Paris :
Importante propriété, 14 Pièces
principales, chauffage central,
caves voltées, dépendances, remise, 2 garages, parc 7.000 m2
arbres centenaires : 900.000 F.
Téléphone 506-62-06, le matin.

propriétés

110 km autoroute Sud minutes CENTRE VILLE VENDS CAUSE DECES TE CTO2 DE LA BELLE FONTAINE UT LA DILLI TUNIAIRI
La doucaur de vivre dans le
cadre d'un veritable perc
séculaire, 3 ha cles, piscine
chaufiée, cadre imique, le
contert d'aujourd'hui d'une
spleadide vieille demeure
française d'autrerois, constr.
pierres, belle récept, salon,
cheminee, bibliothèc, bureau,
s. à mangèr, cuis., office,
é ch., bains, chi. cei, tel,
mais, de gardien, depend.
AFFAIRE RECOMMANDEE
Turpin Relais Miel Montargis
Tét. : 16 (38) 36-22-92.

19 HEURES : 16 (38) 96-22-99.

CLERMONT (OISE)

LICKITUTI (UISC)
66 km Paris - Site classé
PROPRIETE DE FAMILLE
19 siècle sur 1 ha 25 - Parc
boisé, dos mers - Centre ville.
12 P. PRINCIP - 600 m2 envir.
12 P. PRINCIP - 600 m2 envir.
14 dépend, Tél, ou écr. AGENCE
ST-FRAMBOURG à SERULS
Tél - 16 (4) 453-10-51

XVIII - 38 km Paris Opest Récapt, avec boiseries époque, Double appartement de maîtra + 10 chiros, 10 s. de bns, w.c. Dépend. Spiend. parc clos 8 ha. FRANK ARTHUR MANOR XIV" S.

pavillons

VALLÉE DE L'YONNE

OFFICIERS MINISTÉRIELS

PAVILON sout cont., type E 5.
Libre à la
vente sis à DRAMCY (93) S'adresser à l'OFFICE NOTARIAI à CAUDRY, tél. (27) 85-11-54.

**ET VENTES** PAR ADJUDICATION

CHAUMIÈRE NORMANDE : 5 km de CABOURG Tout confort - Plain sud - Jolle vue
5 places principales avec ancien pressoir à restanter.
Superficie : 3181 m2 PRIX : 658-00 FRANCS
- S'adresser à M° DEPAQUIT, noteire à DOZULE (Calvados) - Tel. (31) 79-21-03

VIE ap. liquid. de biens, Pal. Just. à Bobigny, mardi 19 févr. 1980, 13;h, MAISON d'HABITATION - PIERREFITTE (93), 29, r. Jules-Vallès M. à PX: 150.000 F, s'adr. Me Ph. HEBERT, avocat. Paris-7e
7. bd Raspail. tél.: 548-72-96/84-92; à tous avocats près les Tribunaus
de Grande Instance de Paris, Bobigny, Crétell et Nanterre.

EN UN LOT - IMMEUBLE à USAGE INDUSTRIEL sis à LUYNES (INDRE-et-LOIRE)

II. - ENSEMBLE DE LA BRANCHE ENSEIGNES LUMINEUSES DE SÉRIE ET LANTERNEAUX exploitée dans l'immenble sus-indiqué, ayant dépendu du fonds de commerce de fabrication et vente de tous articles concernant l'enseigne, la publicité et la décoration précédemment exploité à IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne), 97 bis, rue Mollère MIST A PRIX — DOUVANT ĈITE DAISSÉE — 700.000 PRAKES S'appliquant pour 10.800 francs aux éléments subsistant du fonds de commerce de la Société HEXA LIMBOURG JACQUEMIN et pour la S'adrosset à : 1) M° Gay Danset, avocat au Barreau de Paris, 1, rue Georges-Berger, 75017 Paris, tél. : 788-46-50; 2) M° Vannick PAVEC. syndic, demeurant à Paris (3°), 100, rue Quincampoix, tél. : 274-23-24; 3) au Greffe des Criées du Tribunal de Granda Instance de Paris; 4) et sur les lieux pour visiter. PRET possible du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de la GRINDLAYS BANK S.A.

d'une contenance cadastrale de 4 hectares 18 ares 60 centiares

VENTE sur surenchère après liquidation de biens au Palais de Justi à Paris, LE JEUDI 21 FEVRIER 1980, à 14 heures - EN UN LOT ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE INDUSTRIEL Comprehent plusieurs bâtiments à usage de LABORATORES - BUREAUX - MAGASMS - ATELIERS d'une contenance cadastrale de 1979 mètres carrés

> A MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seine - Saint-Denis), 43, avenus Faidherbs LIBRE DE LOCATION ET D'OCCUPATION

MISE A PRIX: 1.485.000 FRANCS MISE A PKIA: 1.465.000 FKANC.

S'adr.: 1) M. H. FABRE, O.-J. BRANE et M. FABRE, avocats associés du Cabinet BLOCH, BRANE PABRE GUEUGNOT, BOINE et TOUCHART.

12. THE LA BOSTIS, PARIS (3\*), tél.: 533-13-10; 2) M. A. CHEVEIER, syndic à Paris (5\*), 18, rue de l'Abbè-de-l'Epès: (4) à tous avocats postulpiès les Tribungux de Grands Instance de Paris, Bobigny, Nanterre et Créteil: 5) et sur les lieux pour visiter. FRET possible du CHEDIT FONCIER DE PRANCE et de la GEINDLAY'S BANK S.A.

" \$1.28"\*\*

-- 16 BA

Story.

Se a

The second 1250# TXXX \*\*\* 一 義和 "一" : Jaur ""一点主题是

LARKE

45 3550 F 1818 DAY

. 4

(150) 數

4 > 7 8

1 30 F

Les écologistes en appellent à Du Guesclin...

mas, secrétaire d'Etat à l'environnement, devait se rendre, jeudi 31 janvier, dans l'Eure pour étudier le problème posé par la multiplication des « gravières ». Après avoir visité plusieurs exploitations à Cocherei et à hvry-la-Bataille, il devait pré-sider dens l'après-midl, à la préfecture d'Evreux, une séance de travail avec les fonctionnelres et les représentants de plusieurs associations.

Les sables et callloux de la plupart des vallées du département de l'Eure sont d'excellente qualité. Les carriers convoltent évidemment ces gisements relaqui se traduit per des achats massifs de terrains ou des contrata avec les propriétaires, plus sensibles à l'attrait des espèces trébuchantes qu'à la beauté des siles. D'où une entre les exploitants de ballastières et les associations écologiques, soutenues par les propriétaires de résidences

L'affaire de Jouy-sur-Eure et de Cocherel paraît exemplaire. En 1971 des carriers tentaient d'obtenir dans ce secteur des permis d'exploitation sur plus de 400 hectares. Dans ce périmètre intéressant quatre communes (Hardencourt, Vaux-sur-Eure, Fontaine - sous - Jouy et Jouy-surDe notre correspondant

Eure) on trouve le champ de bataille de Cocherel, où les hommes de Du Guesclin sauvèrent, en 1384, le royaume de France de la domination anglaise, la pyramide commemorant cel événement et même, non beau d'Aristide Briand. Beau

Une négociation s'engagea à l'époque avec le ministre des attaires culturelles. Un fonctionnaire départemental lança au cours d'une réunion : il ne faudrait tout de même pas que le site de la bataille de Cocherel fasse penser à nos arrière-petitsenfants qu'il s'agissait d'un combat navali-

La demanda des exploitants se trouve réduite à 230 hecteres sur deux communes : Jouy et Hardencourt. Le chemp de bataille était sauvé de justesse. Un permis d'exploiter pour cette superficie fut accordé par le ministère de l'industrie, le 28 avril 1976, à la Société des cerrières de Cocherei et à la Société parisienne des sablières.

Maigré le programme de réaménagement prévu les écologistes repartirent en campagne. Affirmant que la vallée allait être détigurée, l'Amicale des vallées, puissente association locale de

détense de l'environnen Introduisit un recours devant le tribunal administratif de Rouen. Le 16 mars 1979, les juges annulaient, pour viçe de forme, les deux permis ministériels précédemment accordés. Il ne resteit plus aux exploitants qu'à porter l'affaire devant le Consell d'Etat.

L'arrêt ne sera pas rendu avant deux ou trois ans. Dans l'intervalle, la Société parisienne des sablières avait déposé une nouvelle demande d'exploitation, cette fois sur 84 hectares, situés sur la seula commune da Jouvaur-Eure. Elle vient d'y renoncer, mais ce repli stratégique ne calme pas les inquiétudes. Réunions et « tables »rondes » se succèdent à l'initiative de plusieurs sociétés culturelles de l'Eure qui soutiennent que le champ de batallle, aux limites Imprécises ,reste visé .

De son côté, le syndicat intercommunal de la vallée d'Eure affirme que l'exploitation des carrières à Jouy provoquera des risques d'inondation et, sans doute, la pollution de la nappe phréatique avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour le pompage d'eau potable alimentant dix-huit communes. La nouvelle bataille de Cocherei est engagée.

LÉONCE MOUTARDIER.

#### Environnement

William to

ISTERIELS

D ADJUDICATION

Same to the control

higher case or figure 2 単巻 さいぞう

機能制

LOI

**翻图 1** 

M.F.

BE INDUSTRIE

ET VENTES

• Italie : le Grand-Paradis s'agrandit. — Le pare national italien du Grand-Paradis, qui, de l'autre côté de la frontière, jouxte le pare national français de la Vanoise, a été agrandi de 12 000 bectares « pour mieux protèger une zone de grande valeur

du point de vue de sa flore et de sa jaune », annonce le ministère italien de l'agriculture. — (A.F.P.)

#### Transports

(Hauts-de-Seine) est envisagée en prévision de la mise en service, début mai, du prolongement de la ligne de métro numéro 13 bis jusqu'à Asnières - Gennevilliers, « Cela interdira aux Clichois des grantières encentrés d'attilier ca • Lignes d'autobus supprimées d'autobus supprimées d'autobus essurant la desserte intérieure de Clichy ... La suppression de trois lignes d'autobus essurant la d'un rassemblement d'usagers qui a rassemblé cinq mille personnes.

Prix net

850 F

990 F

Prix barré

<del>-1-120 F</del>

+990F 1850F

<del>1450F</del> 1150F

<del>1990F</del> 1390F

2220F 1950F

<del>1250F</del> 1050F

<del>1460</del>F 1290F

-880F 750F

1260F 990F

-2150F 1 290F

TECHNICS SA 300 L 1750F 1 690 F

MARANTZ 2238BL 2890F 2 250 F

MARANTZ SD1000 1-190F 990 F

PIONEER CTF600 -1-390F 1 090 F

PLATINES CASSETTES

# Ile-de-France

#### BAISSE DE L'EMPLOI

Pour M. Michel Giraud Pour M. Michel Giraud (R.P.R.), président du conseil régional d'Île-de-France, il faut réviser le schéma directeur d'amènagement et d'urbanisme de la région pour donner, notamment, la priorité au développement économique. Un rapport sur la conjoncture de la région, présenté le jeudi 31 janvier au comité économique et social par M. André de Layssac, lui donne raison.

raison.

L'ile - de - France ne rassemble
plus, en effet, que 26 % des salariés français, alors qu'elle en
comptait 28 % en 1970 et 27 %
en 1973. Selon le rapport de
M. de Layssac, l'année 1979 a été
marqués, au cours du devrier M de Layssac, l'année 1979 a été marquée, au cours du dernier trimestre, notamment, par un fort ralentissement de la production industrielle, qui a porté le nombre d'emplois supprimés dans le secteur pris à treize mille. Au cours de cette même année, le secteur secondaire a vu la perte de vingt-huit mille emplois et le bâtiment de quinze mille. Les demandeurs d'emploi en Ile-de-France ont augmenté au cours du second semestre 1979 de 4 % par rapport à la même période en 1978. Ces chômeurs attendent en moyenne, pour retrouver un emploi, deux cent vingt-deux jours contre deux cents jours en 1978. Quant au pacte pour l'emploi mis en place

pacte pour l'emploi mis en place au cours de l'année écoulée, il a eu, selon le rapport présenté au C.E.S., « un succes moindre qu'en 1978 ».

#### CONSTRUCTION NAVALE

A Nantes

#### LES CHANTIERS DUBIGEON VONT SE SPÉCHALISER DANS LES PETITS NAVIRES

(De notre correspondant.)

Nantes. — « L'emploi serait assuré de bien meilleure jaçon si Dubigeon pouvoit obtenir la commande de trois ou quatre petits navires par an .» M. Jean Crenn, président-directeur général du chantier naval Dubigeon-No-mandie à Nantes vient d'an-Normandie, à Nantes, vient d'an-noncer, lors d'un comité d'entreprise, son intention de modifier politique industrielle de la

societé.

Dubigeon-Normandie, la plus petite des cinq grandes entreprises navales françaises, s'était fait une spécialité dans la construction de navires « sophistiqués », principalement les transporteurs de produits chimiques et les car-ferries. La crise l'a touchée de plein fouet. Ses effectifs sont tombés de près de trois mille salariés en 1976 à moins de mille cinq cents aujourd'hui.

cents aniourd'hui. Depuis quatre ans, l'activité du chantier est maintenue grâce à chantier est maintenue grâce à deux commandes par an : un gros navire et un plus petit, les à-coups du plan de charge étant épongés par des contrats de sous-traitance, avec la SNIAS notamment. Mais il n'y a eu en 1979 qu'une commande : celle du carierry Estérel. Pour 1980, l'espoir de construire un paquebot danois s'amenuise chaque jour « Il est indispensable d'entreprendre dés aujourd'hui les études et adaptations nécessaires pour que le tions nécessaires pour que le chantier soit en mesure de signer dans un ou deux ans des commandes de navires de plus faible ton-nage », a précisé M. Crenn. Les syndicats nantais se disent très inquiets devant ce revire-ment de politique industrielle. Ils estiment que le créneau sur lequel

veut se mettre le chantier est déjà très encombré. JEAN-CLAUDE MURGALÉ

# LENTILLES

DE CONTACT Souples • Ultra-minces

BAUSCH et LOMB Premier fabricant américain Douceur exceptionnelle Très utiles pour le ski

Adaptation par spécialistes PRIX SPÉCIAL 796 F Laboratoires OSIRIS, 21, av. de Priedland (8°) - Tél. 563-55-99

Edité par la S.A.R.L., le Monde.



Reproduction interdite de tous arti-cles, sauf accord avec l'administration.

#### Lorraine

#### Le conseil général de Meurthe-et-Moselle refuse de prendre en charge le château et les collections du maréchal Lautey

De notre correspondant

Nancy. - Examinant le budget pour 1980, le conseil général de Meurihe-et-Moselle a refusé, par 16 voix contre 13, la donation du château et des collections du maréchal Lyautey, situé à Thorey-Lyautey.

« Dilemme du cœur et de la relson », comme l'a souligné le rapporteur de la question, M. Yves Cuny, le legs proposé par la famille Lyautey engageait le département à prendre en charge le château où mourst le maréchal, ainsi que les collections qu'il abrite. Cela se traduisait per une dépense de 1 million de francs pour la remise en état du bâtiment et par la prise en charge du fonctionnement du musée, solt environ 80 à 100 000 F par an.

Devant l'importance de ces sommes. le dossier fut transmis au

ministère de la culture qui refusa sa participation. Et comme le ministère de la défense n'avait donné son accord que sous réserve de celui de la culture, la balle revint dans le camp du conseil général.

Plusieurs conseillers, dont MM. Huriet, Coulais, Leclerc et Baudol (majorité) ont délendu l'idée vait d'honorer une grande figure lorraine ». « Il ne s'agit pas d'une question d'argent mals de dignité.» Pour les conseillers de l'opposi-

tion, « l'argent des contribuables doit être utilisé à d'autres tins : Il faut dissocier la personnalité historique de Lyautey, qui est incontestable, du

JEAN-LOUIS BEMER.



#### Numéro de février

Deux heures par semaine dans le primaire et au lycée, est-ce assez? On connaît les Jeux olympiques, mais on ignore l'éducation physique. Pourtant, elle a changé, les élèves l'apprécient. Mais ils sont encore

Egalement au sommaire:

Une enquête auprès des entreprises sur la formation permanente : priorité au perfectionnement professionnel. Les métiers de la musique. Classes vertes en maternelle. Les enfants acteurs au cinéma.

En vente partout, Le numéro : 7 F

ceux d'entre vous qui souhaitent recevoir régulièrement le Monde de l'éducation, il suffit de nous envoyer le bulletin ci-dessous. Vous ne palerez que 70 F pour onze numéros au lieu de 77 F, et vous recevrez, EN CADEAU, l'un des numéros déjà

BULLETIN D'ABONNEMENT

#### RECEVEZ GRATUITEMENT

l'un des numéros suivants :

 Les jeux de société », n° 56, décembre 1979.
 Les enfants et la publicité », n° 55, novembre 1979.
 Apprendre les maths ; le casse-tête », n° 54, oct. 1979. ○ Crientation: quel bac choisir >, n° 50, mai 1979.
○ La psychanalyse à l'école >, n° 49, avril 1979.
○ Les conseils de classe >, n° 48, mars 1979.

□ « Les lycéens », n° 43, octobre 1978.

Vous pouvez, si vous la souhaitez, commander en plus de votre numéro-codeau d'autres numéros. Il suffit que vous rajoutiez à votre réglement la somme de 6 F par exemplaire

| demandé. |  |
|----------|--|
| NOM      |  |
| Prénom   |  |
| Advance  |  |

Je vous règle la somme de 70 F pour mon abonnement d'un on (onze numéros) au Monde de l'éducation, et je reçois en cadeau l'un des numéros cochés ci-dessus.

Env. votre bulletin et votre règlement (chèque bancaire ou postal à l'ordre du « Monde »), au « Monde de l'éducation », serv. abonnem., 5, rue des Italiens - 75427 PARIS, Cedex 09 - Tél.: 246-72-23.

# 3 jours seuleme

dans le plus beau magasin spécialisé de Paris.

AMPLI-TUNER

TECHNICS SA 400

MARANTZ 1515 L

HITACHI SR 504 L

TECHNICS RSM7

TECHNICS RSM10

TECHNICS RSM17

MARANTZ 5010

AKAIGS 703 D

HITACHI D30S

JVC KDA3

LUXMAN 1035 L

DOLBY

Jusqu'au 2 février, baisse spectaculaire des prix déjà très bas de Connexion, le magasin le mieux équipé de Paris (6 auditoriums).

Et vous bénéficiez, en plus, de la garantie nationale gratuite de 3 ans\*Connexion (pièces et main d'œuvre) et des services d'un spécialiste passionné.

#### **AMPLIFICATEURS**

| Aller min I de su min | <u> </u>             |         |
|-----------------------|----------------------|---------|
|                       | Prix barré           | Prix ne |
| AKAI 2350             | - <del>980 F</del> - | 790 F   |
| НПАСНІ НА 3500        | <del>-980 F</del>    | 850 F   |
| MARANTZ PM 250        | <del>1250 F</del>    | 950 F   |
| MARANTZ PM 400        | 1420F-1              | 190 F   |
| TECHNICS SU 8044      | 1325F 1              | 250 F   |
| MARLUX MA 6000        | -990F-               | 790 F   |
| PIONEER SA 508        | 1090F                | 850 F   |
| FIGNELL STORE         | 1565E 1              |         |
|                       |                      |         |

Tan pour les plaines-rasselles. Pro peur paiement comptant Malérielemporté. \*Officevolablodu31/1au2/2/80.



45 magasins, 1ère puissance d'achat hi-fi de France.

86, boulevard Magenta PARIS

Tél 201.94.68 + (Métro Gare de l'Est) parking Magenta/parking Gare de l'Est

# Les retombées des élections prud'homales

Les nouveaux conseils de prud'hommes — dont les membres out été élus le 12 décembre — fonctionne ront à partir de juillet 1980. Se félicitant du succès des élections, le conseil des ministres du mercredi 30 janvier a indiqué que, durant la période transitoire, les tribunaux d'instance et les anciens conseils de prud'hommes continueront à traiter le

ES résultats des elections prud'homales du 12 décembre ont fait apparaître trois données fondamentales qui pourraient comporter d'importantes incidences, directes ou

contentieux prud'homal ».

• Première constatation : une participation supérieure à 60 %; donc considérable. Une telle participation suscite une double réflexion. D'abord au plan des juridictions du travail ellesmêmes. Un point de non-retour est certainement atteint au niveau des conseils de prud'hommes eux-memes; mais la consécration sociale dont ils ont fait l'objet relance tous les débats sur l'organisation et l'unification des contentieux auxquels les conflits du travail peuvent donner lleu. Ainsi ne faut-il pas repenser la composition de la juridiction d'appel en introduisant des représentants des partenaires sociaux ? Ne faut-il pas, à la lumière de ce « succès » populaire, élargir radicalement les compétences des juridictions du travail, y compris aux contentieux jusqu'à maintenant réservés aux juridictions administratives ? Autant de questions qui viennent d'être reposées par le procureur général Schmelck dans son rapport au garde des sceaux et auxquels les tout récents arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation conférent un surcroit d'interet.

D'autre part, sur un plan beaucoup plus général, ces élections, auxquelles ont participé treize millions de personnes, révêlent la capacité d'Intérêt des salariés et des employeurs pour les institutions qui les concernent. La notion de démocratie sociale, à laquelle se réfèrent nos textes constitutionnels, ne pouvait trouver mellleure expression. Ne peut-on l'étendre à d'autres domaines ? Nous pensons tout particulière-ment au régime général de la de toutes façons, un résultat sans Sécurité sociale. Alors que dans les régimes propres aux professions indépendantes, le principe d'une élection des administrateurs a été maintenu. Il a été supprimé en 1967 pour le régime des salariés, de très loin le plus important ! Or l'auteur de cette réforme, M. Jeanneney, a loyalement reconnu à diverses reprises que cela avait été une erreur. M. Barrot pourrait peut-être la réparer ? Nous l'en féliciterions...

• Deuxième constatation: les syndicats dits indépendants (ancienne C.F.T. etc.) enregistrent un résultat désastreux. Moins de 3 % des voix, en dépit de certaines aldes financières... On se souvient des appréhensions tout à fait compréhensibles de l'opposition : si ces organisations obtlennent un résultat non négligeable, le paritarisme, qu' est de

#### L'ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE DE 150 FRANCS SERA VERSÉE AUTOMATIQUEMENT

Le Caisse nationale d'assu-rance-vieillesse des travailleurs salariés signale qu'une majora-tion exceptionnelle de 150 franca va être versée à toutes les per-sonne titulaires, à la date du 1° février 1980, de l'allocation revier 1980 de l'altocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou de l'allocation viagère aux rapatriés âgés. Le versement de cette majoration, distinct de ceiut de la ration. distinct de centr de la retraite, aura lieu entre le 20 et le 29 février 1980. Il sera fait automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une démar-che on de fournir des paplers

La calsse n'envole pas d'ins-pecteurs ni de démarcheurs pour activer ce rersement. Si une personne se présente en son nom, il faut refuser de la recevoir et à plus forte raison de lui remettre

Néanmoins, la cuisse délègue parfois des enquêteurs au domicile de certains assurés afin de leur demander divers renseignements; ces enquêreurs sont porteurs d'une carte d'identité profession-nelle et n'encalment Jamais d'ar-

stbilité de conclure ces conven par JEAN-JACQUES

l'essence même des prud'hommes, ne sera plus que de pure forme, les salariés seront livrés à des juridictions patronales! Le risque a été heureusement écarté, et cela pourrait avoir deux consé-

DUPEYROUX

Le fameux « monopole de présentation » sort légitimé de l'aventure et il est peu probable qu'il subira désormals les attaques incroyables dont il a fait l'objet en 1978.

On sait par ailleurs, que dans certaines entreprises, ces syndi-cats a indépendants » obtiennent des succès en forme de raz de marée à l'occasion d'élections dont le sérieux est vivement contesté par les organisations classiques. Or, en confrontant les résultats des élections professionnelles dans ces entreprises et ceux des élections prud'homales organisées par les mairies pour les mêmes sala-riés, on constate des discordances importantes : hors de l'entreprise, ces organisations perdent pratiquement la moitié de leurs voix, voire même, dans certains cas les trois-quarts... Voilà qui est pour le moins troublant ! Or pour résoudre le problème, no tamment dans le cas de Talbot ex-Chrysler, où les élections internes sont toujours vivement contestées et où la situation est actuellement dans une impasse complète, la C.G.T. a demandé qu'un grand nombre d'inspecteurs du travail vienneut contrôler les bureaux de vote, un médiateur a suggéré de son côté l'intervention d'une foule d'huissiers, etc. L'excellent déroulement des élections prud'homales m'inciterait plutot à suggérer la démarche inverse ; au lieu d'introduire des tiers dans l'entreprise, pourquoi ne pas en faire sortir les élections elles-mêmes ? Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de mettre en doute leur régularité, le juge demanderait aux mairies d'organiser elles-mêmes ces élections. Aux frais de l'entreprise évidemment.

F.O., C.F.T.C., C.G.C. et C.F.D.T. «recentrée» réalisent collectivement un score inattendu, un peu plus de 50 % des suffrages, précèdent dont le gouvernement et le patronat — qui aurait sans doute préféré d'autres résul-- devront tenir compte.

Ainsi le gouvernement dont le « discours » s'est déjà modifié le premier ministre a récemment vanté les vertus du syndicalisme et du dialogue social avec un ton tout à fait nouveau - devrait revoir, à cette lumière, les problèmes soulevés par la réforme du droit des conventions collectives, mise en chantier en juin 1978. mais depuis lors pratiquement enterrée sous la pression de F.O. L'un des points névralgiques était et reste le suivant : estimant que F.O. sert trop souvent de simple « faire valoir » au patronat en acceptant de mettre en forme conventionnelle des concessions insignifiantes, la C.G.T. et la C.F.D.T. ont demandé que la pos-

tions soit réservée aux organisa tions réellement représentatives, c'est-à-dire à celles dont l'audience correspondrait à un certain pourcentage des travailleurs concernés par la convention envisagee. Suggestion inconditionnellement rejetée par F.O., qui y a vu sa condamnation à mort Mais s'étant mieux tirée qu'elle ne l'espérait elle-même des élections — un salarie sur six a voté pour elle - F.O. va peut-être perdre son complexe d'infériorité et aborder de façon moins fri-leuse les problèmes de la réforme du droit des conventions collec-

De son côté, le gouvernement peut avoir le désir d'encourager et précipiter une dynamique de rapprochement des organisations a réformistes » : irait ainsi dans ce sens une disposition en vertu de laquelle les syndicats signataires d'une convention collective devraient avoir, collectivement, une endience minimale : 25 % par exemple, des travailleurs intèressés. L'union serait ainsi la condition de la négociation. Or il n'est pas de syndicalisme sans négociation. Bon gré, mal gré donc... Problème extremement difficile qui mérite la réflexion la plus

#### L'option du C.N.P.F.

Mais c'est sans doute au patronat que cette redistribution des cartes entre les grandes tendances syndicales pose le pius de problèmes, le verdict des élections rend sa situation beaucoup plus inconfortable.

Jusou'à maintenant, en effet, et en simplifiant quelque peu, sa strategie était relativement simple : on signait fréquemment « au rabais » avec F.O. et, pour le reste, on renvoyait toutes les responsabilités au caractère révolutionnaire du syndicalisme français : « Rien à faire avec ces gens-là qui, en réalité, reulent détruire les entreprises... Ah ! si nous avions comme interlocuteurs des syndicalistes avisés, du type allemand ou suédois, que de pro-grès, que de réformes! »

Comme on sait maintenant que le syndicalisme le plus « dur » est minoritaire, il va falloir de toute façon tenir un autre langage et élaborer une stratégie de rechange. La balle est dans le camp du C.N.P.F., mais un C.N.P.F. qui doit compter et composer avec ses propres troupes. Une option s'ouvre à lui : ou bien sauter sur l'occasion et jouer à fond le ieu de la concertation, renforcani ce faisant le courant réformiste : ou bien se dérober aux contraintes d'une véritable négociation et tenter de « squeezer » les syndicats, réformistes ou pas, en cherchant, par dessus la tête de leurs délégués, un dialogue direct avec le personnel des entreprises. Auquel cas, la démonstration étant faite que décidément le réformisme ou le recentrage ne paie pas, qu'il n'y a « décidément tien à faire », la C.F.D.T. repassera du côté de la C.G.T. Et le récitatif ancien sur le désastreux syndicalisme francals sera remis à la mode

Attention : le facteur ne sonne pas toujours deux fois.\_

#### Les négociations pour une nouvelle convention

#### POUR LES PERSONNES AGÉES Caisses d'assurance-maladie et syndicats de médecins s'efforcent d'aboutir à un compromis

Pure tactique ou réeile voionté d'aboutir à un compromis? Les dirigeants des calsses nationales d'assurance-maladie et les représentants médicaux qui se sont réunis, une nouveile fois, mercredi 30 janvier, pour tenter d'élaborer une nouveile convention, ont constaté qu'il existait entre eux des « points de convergence ». Ils ont décidé de créer un « comité technique » restreint. un «comité technique » restreint, charge de rédiger un brouillon de convention avant de prévoir une nouvelle rencontre. Après le coup d'éclat des caisses

qui avaient présenté un projet, aussitôt rejeté par les syndicats de médecins, car, selon toutes parties, il risquait d'aboutir à un eclatement du corps médical au détriment dus assurés (le Monde du 24 janvier), la Fédération des médecins de France (FMF) et la Confédération des syndicats médicaux français (C.S.M.F.) avalent présenté chacune, un contre-projet. contre-projet.

La détermination des syndicats de refuser tout système de discipline imposée par les calsses, mais aussi les déclarations du R.P.R. s'opposant à toute inter-vention législative qui consacre-

rait l'apparition d'un double secteur médical ont, estime-t-on à la C.S.M.F., facilité ce retour à la C.S.M.F., facilité ce retour à la recherche d'un compromis. De nombreuses divergences per-sistent cependant : les conditions d'application de l'autodiscipline et les propositions — toujours rejetées par les médecins — de supprimer le droit à dépassement (D.P.), de ne plus lier entre elles les majorations d'honoraires des généralistes et spécialistes, d'ob-tenir un engagement individuel des praticiens et de créer une formule de tiers navant par par formule de tiers payant géré par

Celles-ci cependant ont accepté d'accomplir un geste en fareur des médecins. Constatant le souci des médecins. Constatant le souci partagé d'aboutir à un accord, les représentants des caisses sont intervenus aussitôt auprès du ministre de la santé et de la securité sociale pour obtenir la levée du blocage des honoraires, « gelés » depuis juillet 1979. La réponse — positire ou non du ministre — aura une influence non négligeable sur l'attitude de la C.S.M.P., qui tient une assemblée générale extraordinaire à la fin de la semaine. — J.-P. D. la fin de la semaine. - J.-P. D.

# Quatre syndicalistes menacés de licenciement au Crédit agricole de Vendée

# Le pouvoir peut-it se partager dans une entreprise « mutualiste »?

La Roche-sur-Yon. — Un certain malaise pèse depuis mai 1979 sur la caisse régionale du Crédit agricole de la Vendée depuis que la C.F.D.T., syndicat largement majoritaire — elle revendique quatre cents adhérents sur les sept cent trente salariés que compte l'entreprise a mene un dur combat contre le plan de « rémunération extra-contractuelle » décidé par la direction. Ces rémunérations ne concernaient que les seuls agents des bureaux permanents de la caisse régionale, disséminés un peu partout sur le territoire vendéen, soit environ quatre cents salaries.

La C.F.D.T. voulait « mutualiser les primes », ayant constaté de trop grands écarts dans leur distribution. Ainsi, selon le secteur sur lequel travaillaient les démarcheurs, le montant des

Quatre licenciements de respon-sables syndicaux, ce n'est pas rien. Ils ont pour origine la crise de mai et juin 1979. La caisse régionale avait pratiquement été paraissée pendant deux semaines, la CFD.T. ayant organisé une riposte de taille au plan de la direction, allant jusqu'à occuper la salle des ordinateurs, véritable cerveau de la caisse régionale qui permet de traiter par l'informa-tique tous les comptes de la clientèle. Un premier référé d'expulsion avait été pris contre les grévistes-occupants, puis un second... Entre-temps, les admi-nistrateurs des caisses locales, la plupart agriculteurs, avaient pris la relève afin, disalent-ils, de e protéger l'outil de travail ».

Les agriculteurs avaient été « chauffés » par M. Auguste Grit, secrétaire général de la F.N.S.E.A. (Fédération nationale des syndi-cats d'exploitants), administrateur de la caisse du Crédit agricole de La Roche-sur-Yon, Dans un éditorial demeuré célèbre de la Vendée agricole, il avait écrit : « Que des gens considérés dans la conjoncture actuelle comme chanceux ne trouvent pas un accord avec leur direction, cela peut arriver; qu'ensuite ils se mettent en greve, on est un peu surpris, mais c'est leur affaire, mais qu'ensuite ils bloquent les mais qu'ensaite ils sinquent les ordinateurs, paralysent toute l'activité de la caisse régionale, c'est là qu'apparait l'intolérable ». Et M. Grit de conclure : « On reste sans voir devant un tel égoisme. Tant pis pour ceux qui s'ex-

Dans un département rural comme la Vendée, une telle déclaration ne pouvait rester sans effet. S'est développée alors une campagne orchestrée par les milieux agricoles tendant à prouver qu'il s'agissait d'une grève de « riches » du fait des salaires prétendument élevés du personnel du Crédit agricole.

Les responsables de la C.F.D.T. parient aujourd'hui de « provo-

#### HISTOIRE D'UN PATRON

Témoignage

#### M. G. Le Bihan, de Saint

Germain-en-Laye, nous écrit: Cette lettre pour vous dire l'histoire d'un cadre, d'un s patron ». mythe de tout temps bon à traire. « Patron »? Je le fus, hon-

nêtement, loyalement, trop peut-être, refusant d'associer mon nom à certaine magouille. comme l'on dit en jargon du métier. Tout vint alors très vite : révocation parfaitement illicite, d'une part, licencie-ment sans préavis, de l'autre, fortes pertes pécuniaires, iso-lement presque total. Arriva enfin une lettre de l'ASSEDIC entri une lettre de l'ASSEDIC concrétisant le naufrage. Je ne pouvais, contre toute attente et malgré cotisations d'unent versées, « prétendre » à quelque aide que ce soit.

Par cette lettre, le simple droit de vivre m'est refusé. Le jour meme, un entretlen telé-phonique avec l'ASSEDIC, non dénue d'un certain humour cynique, amplifia la terreur qui lentement me pa-ralysait. L'une des phrases de l'employé faisait douloureuse-ment écho en mon esprit : « Monsieur, vous avez accepté les honneurs de la gérance, acceptez-en les conséquencess (sic). A la remarque que f'ai pour ce meme temps, occupé des fonctions autres que gé-rant, cecl pour le compte d'une autre entreprise, on m'a répondu qu'on ne tenait compte que du poste de gérant. Je m'en étonnai, d'où ma question : « En somme, vous ne tenez compte que de celui des deux postes qui vous per-met de ne pas verser d'allo-cations?» Réponse : « Oni. »

C'en fut trop, je décidais d'entreprendre le jour même une greve de la faim, que je poursuivrai quojui'il arrive d'autre, jusqu'à obtention du droit de vivre. Agressif?

Amer? Pas même, las, seule-

primes pouvait doubler, voire tripler. C'est donc contre ces - chasses gardées - que la C.F.D.T., appuyée par une participation très forte de salariés, a décidé de mener son action.

En ce début d'année, deux délégués syndi-caux, un délégué du personnel et un secrétaire du comité d'entreprise, font l'objet d'une procedure de licenciement après avoir refusé par deux fois les sanctions que la direction du Crédit agricole avait prises à leur encontre. L'inspecteur du travail et des lois sociales agri-coles de La Roche-sur-Yon, M. Monnier, ayant refusé ces licenciements, la caisse régionale du Crédit agricole a entame une procédure de recours hiérarchique auprès de M. Méhaignerie, ministre de l'agriculture, qui devra rendre sa décision au plus tard à la fin du mois de mars.

De notre correspondant

cation » dans laquelle les grévistes ne sont pas tombés. « Depuis 1973, date de l'avant-dernier conflit, aute de l'avant-dernier confut, expliquent-ils, toutes les déci-sions qui ont été prises par la direction l'ont été contre la C.F.D.T. Elle veut casser le syn-dicat ».

#### « Des meneurs »

En choisissant de licencier les militants de la CFD.T., la direc-tion veut-elle « décapiter le syn-dicat » ? M. François Legrand, directeur de la caisse s'en défend :
« Pas le moins du monde ».
assure-t-il. « On a constaté qu'il
y avait des meneurs et nous avons décidé de prendre à leur encontre les mesures qui s'imposaient » a Sous le couvert d'actions syndicales et d'exercice du droit de grève, ils ont accompli un certain nombre de faits que la loi et la justice réprouvent en tant que tels : occupation illicite de locaux, entrave à la libreté du travail voies de fait sur le matravail voies de fait sur le ma-tèriel informatique en fonc-tionnement, etc. » M. Legrand ajoute que la sanction qui leur a été infligée n'était pas un licen-ciement, mais la retrogradation, et qu'en la refusant ils se sont placés en position de rupture de contrat de travail, «Ce sont eux pui se cont mis en effuntion d'être qui se sont mis en situation d'être licenciès.» De son côté. M. Dronneau, pré-

sident de la caisse régionale en-fonce le clou : « Leur comportement n'est pas tolérable » et 1 met en cause « l'interprétation personnelle de l'inspecteur des lois sociales qui a retusé les licenciements z. En clair, cela veut dire qu'il accuse M. Monnier d'avoir été partie et on pas juge. L'un des quatre syndicalistes

M. Jean-Pierre Demonchy, rétor-que : « On aimerait savoir si ce sont quatre grévistes qui se sont particulièrement distingués ou se ce ne serait pas plutôt la direction qui en aurait distingué quatre. » «La direction a voulu faire un exemple », ajoute un autre syndicaliste, « ce qu'elle veut c'est que nous fichions le camp. »

M. Gérard Brunet, qui fait office de conseiller juridique de la section C.F.D.T. du Crédit agricole, déclare : « On n'a jamais coie, decisité . On na juntais demandé 1 centime de plus, mais l'égalité et la justice. Il est peut-être plus facile de trouver des accords sur le « fric » que sur les principes. Il s'agit en fait d'un conflit d'autorité.

La direction, quant à elle, parle d'une tentative de prise de pou-voir de l'entreprise par la C.F.D.T.; «Le système des rémunérations

le diamant,

placement

refuge...

plas value record
 anonyme et lacilement négeciable
 valeur internationale
 ne nécessite aucune gestion

Nos diaments sont vendus evec centificat d'authenticité délivré

par des laboratoires d'expartis

oour la revente, sont assurés par

75755 PARIS Cedex 15. Tél. 538 98 03

LES GEMMES D'INVESTISSEMENT S.A.

ne donnait pas satisfaction, ne aonnair pus substitute, le fallait en trouver un autra. Les syndicats voulaient que je négo-cie avec eux, déclare M. Legrand, mais cela n'était pas possible, car dès lors cette rémunération serait devenue contractuelle. \$

La direction avait mis alors en La direction avait mis alors en place des groupes de travail, avec des salariés choisis par elle et où figuraient des responsables syndicaux. En dépit du refus de discuter seion cette méthode opposé par la CFDT, la direction publisit con resident de direction publisit con resident de la direction de la tion publisht son projet Le conflit commençait alors La connu commençant alors. La caisse régionale n'entend pas revenir sur les décisions de licenciement prises le 8 juin 1979, à l'encontre de quatre salariés car « l'esprit mutualiste, ce n'est pas de laisser jaire n'importe quoi ».

Du côté de la C.F.D.T., où l'on espère que le ministre saura faire preuve de discernement, on assure que « les têtes ne tombe-ront pas », car la mobilisation est en cours au plan national.

Une chose reste sûre : il s'agit
bien d'un conflit de pouvoir, et la
question se pose de savoir si
celluiel peut se postemen dans celui-ci peut se partager dans une entreprise « mutualiste » précisément.

HERVÉ LOUBOUTIN.

#### M. BERGERON: la C.F.D.T. reste sous l'aile protectrice de la C.G.T.

Edmond Maire est plus déconcertant que jamais, et sa logique, vraiment, n'est pas la nôtre », a dit, le 31 janvier, après encontre entre la CCT et la C.F.D.T., M. André Bergeron, secrétaire général de F.O. S'il approuve en effet les déclarations de M. Maire, selon lesquelles « la majorité du peuple français [ne pourrait] accepter l'accès au gouvernement de ministres commu-nistes partisans de la doctrine de la souveraineté limitée », M. Bergeron ne comprend pas que le dirigeant cédétiste « ne fasse pas un retour sur le proche passé et ne se demande pas si sa stratégie de l'union avec les communistes n'a pas failli nous conduire à. cette éventualité.

» Si encore la lecon apait servi! Mais non! M. Maire déclare que la C.F.D.T. ne cèdera à aucune campagne qui tendrait à rejeter les communistes dans le ghetto. La seule conclusion que les travailleurs puissent tirer c'est qu'après tout les communistes ne sont pas si maurait content la C.F.D.T. pas si mauvais, puisque la C.F.D.T.
continue à coopérer avec eux... et
pourquoi les communistes voudraient-us même s'obliger de
changer puisqu'ils conservent
malgré tout l'alliance de la
C.F.D.T.

» A la vėritė, Edmond Maire s'imagine qu'il n'y a pas d'action syndicale qui vaille, si elle ne s'ej-jectue pas à coups de mouvements de masse. Et comme la C.F.D.T. est toujours, à elle toute seule, eat toujours, a tene toute some, incapable d'en provoquer, force lui est bien de rester sous l'alle pro-tectrice de la C.G.T. »

Mineurs: risque desituation a explosive », selon M. Achille Blondeau (C.G.T.). — La direction des Charbonnages de France et les représentants syndicaux ses sont rencontrés le mercretion des contrat salarial, qui concergion de la contrat salarial, qui concergion quelque sioxante-cinq mille meurs. La C.G.T. et la C.F.D. — qui n'avaient pas signé l'an dernier ce contrat — estiment que le retard des salaires de la mine sur ceux de l'industrié privée (6. depuis 1975, selo nla C.G.T. 3. selon la direction), n'a pas été rattrapé. D'autre part, ces dein organisations, mais aussi la corponisations, mais aussi la compensation de 35 % de la profession — jugent trop faible la compensation de 25 % proposée pour la diminution du nombre de journées de travail. Selon M. Achille Blonde sin (C.G.T.), l'attitude des pouvoiss publics pourrait conduire de 1915 de 1916 de Mineurs: τisque desituation publics pourrait conduire en esta situation explosive), comme

Sec. 35.

FQ -25 - 5

64 366

S. G. D.

. .

the sale of San Harris

mciement

See Strain Commence

S. William

OFFICE AND ADDRESS.

:57.51. ..

 $\Pr_{T \in \mathcal{T}_{t-1} \cap \mathcal{T}_{t}} \leq 0$ A comment

8-48-6-52

al a soci

M15000 .

40.1 Page at 1170 c

1 1 2 2 2

418137 ...

#### **AGRICULTURE**

#### M. CHRISTIAN PRIEUR EST NOMMÉ DIRECTEUR DU FORMA

M. Christian Prieur, quarante-sept aus, administrateur civil hors classe, vient d'être nommé directeur du FORMA (Fonds d'orientation et de régulation des marchés agricoles) mercredi 30 janvier par le conseil

mercredi 30 janvier par le conseil des ministres.

M. Prieur avait déjà été détaché à cet organisme comme chef de division en 1965-1966 peu après sa sortie de l'EnA (1962). Il avait ensuite été conseiller technique au cabinet de M. Jeanneaey, alors ministre des affaires sociales (1966), avant d'être nommé directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (1967). Il a quitté cette fonction en juillet 1979, à la cette fonction en juillet 1979, à la suite d'un conflit avec le président du conseil d'administration de cette Calane. Il avait alors été chargé po le premier ministre d'un rapport sur le développement du travail à temps partiel dans le secteur public. Créé en 1961, le FORMA est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il a pour mission la préparation et l'exécution

des décisions gouvernementales rela-tives aux actions de l'État sur les marchés agricoles. Il est aussi chargé de l'exécution sur le territoire français pour les produits agricoles relevant de sa compétence, des interventions, mettant en œuvre des ressources com

#### LES ÉLEVEURS DE BOVINS SE MOBILISENT

Les organisations professionnel-les agricoles se mobilisent sur l'élevage : mercredi 30 janvier, lors de l'assemblée de la Fédé-ration nationale bovine, son pré-sident, M. Bruel, a réclamé une sident, M. Bruel, a réclamé une « prime de sauvetage » au troupeau allautant afin de développer la production de viande. Comparant l'élevage à la sidérurgie, il a demandé qu'un important effort financier soit fait « afin de sauver ce qui peut encore être sauvé. » De son côté, le Centre national des James Agricultans (CN LA) des Jeunes Agriculteurs (C.N.J.A.) va organiser le 27 février une journée nationale sur l'élevage, afin « de faire clairement connaitre les revendications des Jeunes

Agriculteurs pour le plan pluri-annuel sur l'élevage ». Ce plan, décidé lors de la derêtre présenté à la fin du mois d'avril. Les éleveurs disent en attendre beaucoup. M. Bruel proposera au ministre de l'agriculture des mesures, telles que la suppression des importations de suppression des importations de viande bovine dans la Commu-nauté exonérées de prélèvements, le rétablissement d'un véritable régime d'intervention l'instaura-tion d'un prix de seuil, toutes mesures qui ne concernent pas directement le gouvernement fran-çais, mais l'ensemble des neuf partenaires de la Communauté. Il est probable que le commissaire européen chargé des questions agricoles, M. Gundelach, sera prêt à acorder une prime pour les vaches qui allaitent leurs veaux, ce qui permetirait de diminuer la production laitière. Mais de là à revenir sur des accords de commerce internationaux, 2 y a une marge que les déclarations syndicales tonitruantes ne suffi-ront pas à combler. — J. G.

• Prix agricoles. — Le Burean européen des unlons de consommateurs demande le gel des prix agricoles pour la campagne 1980-1981. « Une migmentation des prix, estime le BEUC ne ferait qu'agrandir l'écari entre l'offre et la demande des produits agricoles et accroître les surplus de lait, de de mere et de céréales. »

de sucre et de céréales. »

• La production espagnole de vin a été de 50,5 millions d'hecto-litres en 1979, selon le ministère espagnol de l'agriculture. Un réespagnol de l'agriculture. Un re-sultat exceptionnel et un record puisqu'il représente une augmen-tation de 71,5 % sur la production de 1978 (29,4 millions d'hecto-litres). Une série de mesures vont être prises, a précisé le ministère pour rendre le marché plus pour rendre le marché plus a agile » et écouler les stocks.

La récolte espagnole représente
près du tiers de celle de la

Communauté européenne.

#### LOGEMENT

#### En Seine-Saint-Denis

# ou d'un allégement de la taxe d'habitation

Les conseillers généraux de la Seine-Saint-Denis (à majorité communiste) ont voté le budget départemental. Ce budget primitif pour 1980 atteint près de 2 milliards de francs soit 20 % de plus que l'année dernière. Un milliard six cent quarante-deux millions sont affectés au fonctionnement, et 178 millions de

millions sont affectés au fonc-tionnement, et 178 millions de francs aux investissements, ce qui représente une augmentation res-pective de 27,5 % et 18.5 %. La Seine-Saint-Denis, qui pri-vilégie l'action sociale, reste le « champion » des départements français dans ce domaine, puisque 76,5 %, soit 1 % de plus que l'an demier du budget de fonction-nement, sont consacrés à ce cha-pitre.

pitre.

Quant aux recettes, alors que le
projet de budget du préfet prévoyait une augmentation de la
pression fiscale de 15,5 %, le
conseil général (29 communistes,
6 socialistes et 5 modérés), en
procédant à quelques économies,
et notamment un abattement de
plus de 11 millions de france sur et notamment un abattement de plus de 11 millions de francs sur la contribution aux charges des transports en commun de la région parisienne, a limité l'aug-

mentation de la pression fiscale à 10,99 %. Ces 11 millions de francs ne représentent en fait qu'une économie apparente, car le département fera l'objet d'une procédure dite d'inscription d'office par le ministère de l'intérieur pour participer à la résorption du déficit de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F. Du coup, l'augmentation réelle de la pression fiscale sera de 13.1 %.

Dernière innovation des élus

de 13.1 %.

Dernière innovation des élus départementaux : l'exonération (totale ou partielle) de la taxe d'habitation pour les familles aux revenus modestes qui ne sont pas assujettles à l'impôt sur le revenu. Les conseillers généraux ont en effet pris prétexte de la refonte de la loi sur l'allocation chômage pour créer une nouvelle disposide 12 loi sur l'allocation chomage pour créer une nouvelle disposi-tion à caractère social. Les 12 millions de francs qui consti-tuaient l'enveloppe départemen-tale à l'allocation chômage permettront, à partir de cette année, de limiter voire d'exonérer tota-lement de la taxe d'habitation les familles les plus défavorisées. Une mesure qui intéresse cent dix mille familles.

#### KIM LAROUSS.

#### MONNAIES ET CHANGES

#### Les réserves de la France ont bénéficié de la hausse de l'or

Le communiqué du conseil des ministres du 30 janvier a relevé la forte progression des réserves officielles de change de la France. Leur montant atteint 217 milliards de francs au 25 janvier 1980, soit une augmentation de plus de 100 % en deux ans, puisque' au début de 1978 elles étalent évaluées à 106 milliards

de francs. Cette évolution est due pour Cetté évolution est due pour l'essentiel aux très substantielles plus-values dégagées sur les réserves en or grace à la hausse qu'a comue ce métal. Selon les méthodes d'évaluation introduites en 1975, les réserves métalliques de la Banque de France foat l'abéet d'une nouvelle est les tions de la courait est les times de la courait est l l'objet d'une nouvelle estimation au début de chaque semestre. Le prix rétenu est la moyenne du ours de l'once cotée en dollars à Londres pendant les trois derniers mois (cours converti en francs par kilo). Voici quels ont

29 535 francs; second semestre: 36 302 francs; - Premier semestre 1980:

Pendant teute cette période, le stock d'or de la Banque de France est pratiquement resté inchangé en poids : 3 2000 tonnes environ, à ceci près que le cin-quième en est comptabilisé au-près du FECOM (Fonds euro-péen de coopération monétaire) en échange d'ECUS, D'après les statistiques du Fonds monétaire (F.M.) le stock d'or de la (F.M.I.). le stock d'or de la France est de 81,6 millions d'onces, à quoi il faut ajouter 20 millions d'onces environ mises à la disposition du S.M.E. (Système monétaire européen), soit au to-tel quelque 102 millions d'onces. stock métallique officiel est troisième du monde, après d'onces) et de l'Allemagne fédérale (118 millions d'onces en comptant aussi la part compta-

bllisé au FECOM). Cependant les Etats-Unis con-tinuent d'évaluer leurs réserves francs par kilo). Voici quels ont été les prix de l'or successifs pour l'établissement du bilan de la Banque de France :

— Premier semestre 1976 :
24 078 F le kilo ; second semestre : 22 039 F.

— Premier semestre 1977 :
20 264 F ; second semestre : 27 23 203 F.

— Premier semestre 1977 :
20 264 F ; second semestre : 27 32 203 F.

— Premier semestre 1978 :
23 203 F.

— Premier semestre 1978 :
24 938 francs : second semestre : 26 449 francs ;

— Premier semestre 1978 :
25 535 francs ; second semestre : 28 535 francs ; second semestre : 29 535 francs ; second semestre : 29 535 francs ; second semestre : 28 535 francs ; second semestre : 29 535 f

(I) 1 D.T.S. vaut environ 5,32 F et 1,3 dollar.

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                    |                           |                                                           |                                                 |                                            |                                                   |                                                   |                                                |                                                 | 1  |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
|                                                    | COURS                     | DU JOUR                                                   | אט                                              | SIOM                                       |                                                   | MOIS                                              |                                                | MOIS                                            | 1  |
|                                                    | + bas                     | + haut                                                    | Rep. + C                                        | Dép. —                                     | Rep. + o                                          | a Dép. —                                          | Rep. → c                                       | ou Dép. —                                       | 13 |
| EU<br>can<br>Fen (190).                            | 4.0655<br>3,5907<br>1,713 | 4,0685<br>3,5043<br>1,738                                 | - 70<br>- 53<br>+ 44                            | - 50<br>- 22<br>+ 65                       | — 155<br>— 110<br>+ 90                            | — 130<br>— 74<br>+ 118                            | - 410<br>- 220<br>+ 315                        | 359<br>155<br>+ 370                             | j  |
| OM<br>Floria<br>F.B. (100).<br>F.S.<br>L. (1 000). | 2,5083                    | 2,3429<br>2,1213<br>14,4168<br>2,5852<br>5,8488<br>9,2178 | + 69<br>+ 8<br>- 258<br>+ 128<br>- 440<br>- 538 | + 86<br>+ 25<br>170<br>+ 152<br>373<br>476 | + 145<br>+ 30<br>- 479<br>+ 290<br>- 865<br>- 937 | + 175<br>+ 50<br>- 316<br>+ 218<br>- 775<br>- 865 | + 435<br>+ 95<br>1385<br>+ 775<br>2209<br>1895 | + 495<br>+ 135<br>1000<br>+ 855<br>2029<br>1740 | 1  |

| TA                                                                                                 | UX DES E                                                                                | URO-MOI                                                                                                       | NNAIES                                                                                                                       |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DM 7 7/16<br>\$ EU 4 5/8<br>Florin 10 1/4<br>F.B. (100) . 12 3/4<br>F.S 1/8<br>L. (1 000) . 13 3/4 | 7.13/16 8 1/8<br>5 13 15/16<br>11 1/4 10 3/4<br>14 3/4 14<br>5/8 4 3/4<br>16 1/4 21 5/8 | 8 1/2   8 1/4<br>14 5/16   14 1/8<br>11 1/2   16 7/8<br>14 3/4   14 3/16<br>5 1/8   5 3/16<br>25 1/4   21 1/4 | 8 5/8   8 1/4<br>14 1/2   14 5/16<br>11 5/8   11<br>14 15/16   14 1/8<br>5 9/16   5 9/16<br>22 3/8   1 1/4<br>16 2/4   15/26 | 8 5/8<br>14 11/16<br>11 3/4<br>14 1/8<br>5 15/16<br>22 5/8 |

Fr. franc. 12 12 1/4 12 1/8 12 3/8 12 7/16 12 11/16 12 3/8 13 5/8 Nous donnons di-dessus les cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises tels qu'ils étalent indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

# Tous les passagers 'Air Alpes ont droit à 0% de réduction. Entre le 1.02 et le 15.02.80 sur toutes les lignes d'AIR ALPES, votre agence de voyages ou chez Air Alpes (79) 61.26.00 ou TAR : 266.57.40. chaque passager recevra un coupon don-nant droit à une réduction de 50% sur un alter et retour sur la ligne d'Air Alpes de son choix, valable exclusivement sur les vols **AIRALPES**

#### **AFFAIRES**

#### L'État veut inciter les banques Cent dix mille familles vont bénésicier d'une exonération à accorder des prêts participatifs

M. Monory, ministre de l'éco-nomie, et M. Prouteau, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie (P.M.I.), vont mettre en place un mécanisme destiné à offrir aux banques une garantie coffrir aux banques une garantie restricile pour les prêts partici-éralement prévu par la loi ne l'industrie (P.M.I.), vont mettre en place un mécanisme destiné à offrir aux banques une garantie partielle pour les prêts participatifs qu'elles accorderont aux entreprises industrielles ou de services industrielles ayant adhéré à une société de caution mutuelle. Un fonds de garantie, doté au départ de 70 millions de francs par les pouvoirs publics, couvrirs f départ de 70 millions de francs par les pouvoirs publics, couvrirs 60 % du risque pris par les banques et les sociétés de caution mutuelle, la procédure pouvant s'appliquer, dans un premier temps, à plus de 400 millions de francs de prêts a été crée par la loi du 13 juillet 1978 sur l'orientation de l'épargne. Inspiré de l'exemple anglo-saxon des Subordinated Loans, il constitue une créance de type spécial, assimilée aux fonds propres des entreprises dans la mesure où elle n'est rempoursable qu'en demier en cas de liquidation de biens de l'entreliquidation de biens de l'entre-prise, demeurant suspendue, tant en capital qu'en intérêts pendant toute la durée d'une suspension provisoire des poursuites ou d'un concordat.

Jusqu'à présent, ces prèts par-ticipatifs n'étaient pratiquement accordés que par l'Etat, soit par l'intermédiaire du Fonds de dével'Intermédiaire du Fonds de développement économique et social
(pour la sidérurgie), soit par ceiui
du Fonds spécial d'adaptation
industrielle (F.S.A.L.), soit par celui du Comité interministériel
pour le développement de l'investissement et le soutien de l'emploi
(CIDISE), au travers du Crédit
national, du Crédit hôtelier et des
S.D.R.: à ce dernier titre,
107 P.M.E. avalent recu 161 millions de francs de prêts participatifs au 31 décembre 1979, en
contribution au financement de
près d'un milliard de francs d'investissements. L'extension de cette pres d'un miniard de francs d'in-vestissements. L'extension de cette procédure aux banques sera donc facilitée par les nouvelles mesures, qui diminuent les risques. La ga-rantie sera cependant subordon-née à deux conditions : le taux

egalement prevu par la loi ne pourra dépasser le même taux Crédit national majoré de 2 points tsoit 14.40 %). Cet intéressement est entièrement déductible des CONSOMMATION

#### REPRISE DU DIALOGUE ENTRE LES ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Les organisations de consommateurs reprendient provisoire-ment leur place dans les ins-tances officielles où elles sont représentées, indiquait, mercredi 30 janvier, le ministère de l'éco-nomie après la réunion du Co-mité national de la consomma-tion. Reprise timide, si l'on en tion. Reprise timide, si l'on en croit certaines de ces organisations, comme la Confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C. V.)), qui n'a pas jugé utile de publier un communiqué commun. Réprise cependant après la rupture intervenue il y a trois semaines (le Monde du 11 ianvier).

a trois semaines (le Monde du 11 janvier).

En réalité, si elles rencontreront le C.N.P.F. le 7 février, avant de se retrouver au sein du Comité national de la consommation. le 20 février, les organisations de consommateurs n'ont rien retranché de leurs revendications formulées le 9 janvier. Pour elles, il n'y aura de reprise véritable des relations avec les pouvoirs publics que si ces derniers se déclarent favorables à l'établissement d'une « convention collective de la consommation » garantie par la loi.

## ÉNERGIE

#### GAZ DE FRANCE ACHÈTE 9,5 MALHARDS DE M3 DE GAZ A UNE SOCIÉTÉ BELGE

Gaz de France vient de signer un accord avec la société belge Distrigaz, qui va lui rétrocéder 9,5 milliards de mètres cubes de gaz livrables en quatre ans. Cela permettra de compenser, dans un pernettra de compenser, dans un premier temps, la non-venue en Europe de gaz iranien, soit 3 milliards de mètres cubes par an 1,5 milliard de mètres cubes annuels avaient déjà été achetés à l'Allemagne.

Distrigaz, dont les ambitions ont été trop vastes, compte tenu du ralentissement économique, va rétrocéder à G.D.F. du gaz acheté pour les années prochaines. Dans un communiqué, Gaz de France précise qu'il ne s'agit pas d'une rétrocession de gaz algérien.

#### L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE VA CONSACRER 13 MILLIARDS DE DEUTSCHEMARKS A LA LIQUÉFACTION DU CHARBON

Le gouvernement ouest-alle-mand a approuvé, le 30 janvier, la construction de quatorze usines la construction de quatorse usines de liquéfaction et de gazéfication du charbon, afin de réduire la dépendance de la République fédérale à l'égard du pétrole.

Les usines seront situées principalement dans la Ruhr et la Sarre, la première d'entre elles devant fonctionner à partir de 1985.

Le secteur privé assurera l'es-sentiel des investissements qui s'élèveront à 13 milliards de deutschemarks (30 milliards de francs), mais le gouvernement couvrira certains risques finan-ciers dans la phase initiale du projet.

Depuis 1974, des usines-pilotes — non rentables financièrement mais aidées par l'Etat (pour 650 millions de deutschemarks) —

ont donné techniquement des résultats favorables. — (Reuter.)

#### **FAITS** *ET CHIFFRES*

## Allocations familiales

 Un nouvel administrateur de l'UNAF.
 M. Michel Lagrave conseiller référendaire à la Cour des comptes, vient d'être appelé à sièger au conseil d'administra-tion de l'Union nationale des associations familiales (UNAF). Ancien élère de l'ENA, il a appartenu à plusieurs cabinets ministériels. Il est inspecteur généra de la Sécurité sociale et a été conseiller de la représentation permanente de la France auprès

#### des Communautés européennes.

Commerce ● Le chiffre d'affaires de la vente par correspondance en France a progressé de 16 % en 1979, atteignant 14,8 miliards de francs. — Par rapport au commerce de détail (+ 11,3 %), l'évolution paraît donc satisfaisante. Elle l'est moins, si on comparage ses résultats à cour che sante. Elle l'est moins, si on compare ces résultats à ceux obtenus, l'année dernière, par les hypermarchés (+ 18.3 %) ou les supermarchés (+ 17 %).

Le Syndicat de la vente par correspondance (S.V.P.C.) rappelle, en présentant ce blian, qu'il regresse une centaine d'antreregroupe une centaine d'entre-prises dont le chiffre d'affaires représente 2 % de celui du rommerce de détail en France. Il insiste sur le rôle anti-inflation-niste que joue le système de vente par correspondance en offrant, par ses catalogues, une informa-tion permanente qui permet au consommateur de comparer et de choisir les produits et les prix

• Le conseil municipal de Rennes a décidé d'autoriser son maire à intervenir auprès du tribunal administratif pour obte-nir l'annulation d'une décision ministérielle souscrivant à l'im-plantation d'un magasin à grande surface dans le district de la ville. Le conseil rappelle que la décision du ministre du commerce est contraire à l'avis de la commission départementale d'urbanisme commercial qui s'était prononcée en faveur de moyennes surfaces.

 M. Jean-Yves Haberer, di-recteur du Trésor, rue de Rivoll, vient d'être élu président du Comité monétaire européen. Ce Comité monétaire européen. Ce comité consultatif dont la création était prévue par le traité, de Rome, est composé de hauts fonctionnaires des pays membres. M. Haberer succède à M. Jacques Van Ypersele de Strihou (Belge). Les fonctions de président (mandat de deux ans renouvelables). dat de deux ans renouvelables) ont déjà été exercées par un Français, en la personne de M. Bernard Clappier (de 1970 à 1974), aujourd'hui gouverneur honoraire de la Banque de França

#### *AUTOMOBILE*

#### Alfa Romeo et Nissan pourraient fabriquer en commun une moyenne cylindrée

De notre correspondant

mation quasi officielle en a été donnée à Tokyo. Mais au siège de la société milanaise — contrôlée par le holding d'Etat IRI — on se contente d'évoquer des « conversations avec d'autre s groupes automobiles », sans en préciser les noms ni la nationalité.

Depuis des mois, Alfa Romeo cherche un partenaire. Fortement endettée et souffrant d'une trop faible productivité, la société milanaise doit fabriquer un plus grand nombre de voitures pour mieux répartir ses coûts. Fiat ne s'est pas montré très chaud pour un mariage, et Renault vient de s'engager avec Volvo. Restaient les Japonais. Selon des rumeurs persistantes.

l'accord entre les deux groupes serait sur le point d'être conclu. Il prévoirait la fabrication d'une 1 500 centimètres cubes avec un moteur Alfa et une carrosserie Nissan. On cite le chiffre de cin-

Rome. — Des négociations sont en cours entre Alfa Romeo et le groupe japonais Nissan, qui pour-raient fabriquer en commun une moyenne cylindrée. Une confirmation de la production pourrait profiter du réseau commercial de moyenne cylindrée. Une confirmation de la production pourrait profiter du réseau commercial de moyenne cylindrée. Une confirmation de la production pourrait profiter du réseau commercial de moyenne cylindrée. Etats-Unis et au Canada

Etats-Unis et au Canada.

Le syndicat des travailleurs de la métallurgie est assez partagé. D'ores et déjà, il pose des conditions: que la future voiture soit plus italienne que japonaise; qu'elle soit de petites dimensions pour compléter la gamme Alfa; que la nouvelle unité industrielle soit implantée dans le sud du pays... Les dirigeants syndicaux s'inquiètent aussi du hant niveau technologique de Missan.

Ils ne sont pas les seuls à s'in-Is ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Le ministre des participations d'Etat, dont dépend le groupe IRI, laisse entendre que son accord n'est pas donné. Ches l'at aussi on manifecte pas des la laisse entendre que son accord n'est pas donné. Chez Fiat aussi on manifeste quelques préoccupations. L'année 1979 n'a pas été excellente pour l'automobile italienne, alors que les exportations japonaises augmentaient de 6,8 %. Qu'arrivera-t-il à moyen terme si on autorise Nissan à mettre un pied dans la néminsule 2 — R.S.

péninsule ? — R.S.

#### (Publicité) AVIS D'APPELS DE CANDIDATURES MÉTRO DE MARSEILLE

Ligne n° 2 Bougainville-Dromel
Phase 2 NOAILLES-CASTELLANE Le Société du Métro de Marseille lance trois Appels d'Offres restreints au nom et pour le compte de la Ville de Marseille.

La Société du Métro de Marseille Innce trois Appels d'Offres restreints au nom et pour le compte de la ville de Marseille.

L.—Puits d'attaque anticipé.

Objet : exécution d'un puits situé cours Lieutaud; H = 25,5 m;

S = 6.5 m × 4.5 m, et de la chambre de départ des galeries.

A titre indicatif : délai d'exécution 8 mois ; début des travaux mai 1980.

II.— Travaux d'injection

Objet : traitement sur 60 m, à partir des galeries, d'une faille ; traitement d'un puits cours Lieutaud H = 20 m. O = 3 m; conformation de l'émissaire n° 1 sur 155 ml.

III.— Travaux de Génie Civil et de traitements de terrains partiels.

Objet : arrêcution, en trois lots, de galeries d'interstation et de deux stations souterraines construites partiellement en galerie.

Les candidatures porteront sur un seul lot ou sur leur regroupement partiel ou total.

S Lot 9 : station Notre-Dame du Mont : avant-station L = 24 m, 1 = 20 m, H = 27 m; quais L = 48 m, ouverture = 15 m.

Lot 10 : interstation Notre-Dame du Mont-Castellane : 2 x 70s m de galeries à 1 vole.

Lot 11 : station Castellane : avant-station L = 73 m, I = 13 m, H = 15 m; quais L = 70 m, ouverture = 13.80 m; culotte de raccordement L = 11 m, galerie à 2 voles L = 229 m.

A titre indicatif : délai global d'eracution 25 mois, début des travaux novembre 1980.

Data limite de réception des candidatures pour les trois Appels d'Offres : 15 février 1980.

Date limite de réception des candidatures pour les trois Appels d'Offres : 15 février 1980.

Les candidatures doivent être adressées à la Société du Métro de Marseille, 44, avenue Alexandre-Dumas, 13008 Marseille, tél. (91) 77-58-82. L'enveloppe portera la mention « Candidature puits anticipé Phase 2 » ou « Candidature travaux d'injections Phase 2 » ou « Candidature travaux de Génie Civil Phase 2 ».

Scules les entreprises n'ayant pas répondu aux appels de candidatures pour les Appels d'Offres de la Phase 1 seront tanues de fournir les renseignements prévus à l'artiele 251 du Gode des Marchés Publics 1 et 2° allinéas.

Renseignements auprès de M. NOMIKOSSOF (adresse ci-dessus).

Date de l'anvoi de l'Avis d'Appel de candidatures à la publication chargée de l'insertion : 16 janvier 1980.

#### L'étonnante capacité de résistance de l'économie italienne

De notre correspondant

Rome. - L'inflation a été désastreuse en Italie en janvier. Selon des calculs concordants, effectués à Milan et à Turin, la heusse des prix de détail dépasserait 3 %. Un résultat aussi mauvais ne s'était pas vu depuis La présidence du conseil

cherche à dédramatiser ce chiffre provisoire, en faisant remarquer que plusieurs hausses ont coincidé (tarits électriques, loyers, etc.) et que tévrier sera ment meilieur. Il n'empêche que l'inflation recommence à galoper : les prix de détail ont augmenté de 18,8 % l'année demière et le rythme s'est accéléré au ili des mois. La pessimisma ne domina

pourtant plus tout à fait. On dirait que après avoit eu très peur, l'Italie s'est convaincue de sa capacité de résistance aux événements II faut dire que 1979 a apporté plusieurs surprises agréables. Hormis une inflation croissante et un chomage qui ne parvient pas à se résorber, les résultets sont très honorables : le produit national brut pourrait bien avoir augmenté de 5 %, ce qui, parmi les pays de l'O.C.D.E., reprèsenteralt la taux le plus élevé

Selon une règle établie, la croissance du P.N.B. a entraîné une hausse équivalente de la productivité, ce qui explique la bonne tenue des exportations. Produisant mieux et daventage, la péninsule a été compétitive sur les marchés internationaux, malgré des augmentations saleriales assez importantes et une plus. En 1979, comme au cours des deux années précédentes. les exportations auront augmenté dans une proportion supérieure

#### Des coffres-forts pleins

Les ventes à l'étranger et la présence de nombreux touristes ont donné à la balance des palements courants un surplus de près de 25 millions de francs. Quoique plus faible qu'en 1978, ce résultat est remarquable. Peu d'autres pays industrialisés l'ont atteint en pielne crise pétrolière. Les coffres-forts de la Ban-

PUBLICATIONS JUDICIAIRES

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Audience publique du Tribunal cor-rectionnel de NANTERRE, 14° cham-bre, en date du 13 février 1979, a condamné le nommé SYLEERG phi-

Extrait des Minutes du Secrétariat
Greffe de la Cour d'Appel de
VERSAILLES
Par arrêt en dats du 20 novembre 1979, la Cour d'Appel de VERSAILLES a condamné le nommé
POURET Olivier, domicillé 78, rue de
Sétres, à PARIS-7°, à la peine de
6.000 F d'amende pour publicité
mensonère.

Par arrit en date du 18 décembre 1978, la 12º Chambre de la Cour d'appel de PARIS a condamné DE BENVENISTE Samuel, né le 1º avril 1911, à SALONIQUE (Gréce), bottler, demeurant à PARIS-6º, 58, rue Bonaparte, à 8 mois d'emprisonnement et 30.000 F d'amende pour fraude fiscale et omission volontaire de passation d'écritures.

Par arrêt en dats du 13 mai 1977, la 13° Chambre de la Cour d'Appel de PARIS a condamné JENNY René. né le 10 juillet 1921, à LE VESINET (Yrelines), président-directeur géné-rai, demeurant à PARIS-16°, 31, ave-nue Victor-Hugo, à 8.00° F d'amende pour publicité mensongère.

Extraits d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 12-12-77 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 29-11-79 entre l'IMPRIMERIE OBERTHUR et :

In SOCIETE PAPETERIE DE LA MADELEINE dize « IMPRIMERIE SPECIALE DE VALEURS MOBILIERES » (IS.V.M.) S.A., sière social 24, rue Chauchat à 15009 Paris;

Paris : ..., And Consuctat 2 75009
Paris : La SOCIETE CLAUSE S.A., 91220 :
Bred revenue brea Ereliny-sur-Orgo:

In SOCIETE NOZAL SA. 192, av. du Président-Wilson à 93120 Le Plaine-Saint-Denis.

Le Tribunai :

— constate que les dezens réalisés par le Société I.S.V.M. et saiste sont des contrelaçons des modéles dont la Société IMPRIMERIE OBJETHUR est procéétaire:

in sociale inframenta commune, est propriétaire;
— dit que les sociétés NOZAL S.A. et L. CLAUSE S.A. ont également contretait lesdits modèles.

La Société NOZAL sets condamnée in solidum avec 1.S.V.M. à payer à OBERTAUR une indemnité provisionnelle.

nens. La Bociété CLAUSE sera condamnée in solidum avec LS.V.M.

que d'Italie sont pleins à craquer. Les réserves représentent 38 milliards de dollars (dont n'a-t-on évalué le métal pricleux qu'eu prix de 400 dollars Fonce. Il est vrei que les dettes du système bançaire atteignent presque 8 milliards de dollars. Mais l'Italie, qui frôlait la banqueroute en 1976, revient de

mentaux, on salt que l'année 1980 sera moins bonne. C'est se faire sentir tous les effets des hausses pétrolières. On préencore excédentaire, mais d'extrême justesse. Quant su revenu national, il ne devrait croître que de 2 % dans la mellieure des

Le gouvernement et la Banoue pour maintenir stable le taux des changes de la Ilre. Avec libre, il ne serait pas nécessaire de « brûler » beaucoup de devises. Le crédit restera très surveillé, et ses teux - relevés à deux reprises au cours des pas pour le moment.

Toutefois cette politique ne saureit être efficace, soulignet-on, sans un accord entre le téduire les coûts salariaux. Les industriels sont divisés, certains d'entre eux jouant la carte de la dévaluation. Quant aux syndicats, ils ne sont toujours pas disposés à modifier le mécanisme de l'échelle mobile, à moins d'obtenir des concessions

Si elle ne dure pas trop longtemps, la crise gouvernementale qui a'annonce ne devrait pas changer grand-chose aux donde même pour le pétrole : saut brusque aggravation de la situaavec un peu de débrouillardise, les moyens de se tournir en pendant pour résoudre les déséquilibres de l'économie nationale dont le déficit colossal du secteur public reste la meilleure

ROBERT SOLÉ.

#### La contribution britannique au budget communautaire La Commission européenne fait de nouvelles propositions

De notre correspondant

Bruxelles (Communautés européennes). — La Commission suropéenne doit adresser, le 1º février, aux Etats membres de la C.E.E. ses propositions afin de dénouer l'affaire de la contribution britannique au budget communautaire. Au cours de sa réunion du 30 janvier, elle a arrêté les grandes lignes du document dont se saisira le conseil des ministres des affaires étrangères des Neuf, les 4 et 5 février, à Bruxelles.

Les nouvelles propositions de la commission complètent celles qui avaient été faites pour le Conseil européen de Dublin (29-30 novembre 1979), et portent sur le financement par le budget de la C.E.E. d'actions ponctuelles au Royaume-Uni dans les secteurs des infrastructures (portuaires, notamment), de la rénovation urbaine et des houillères.

urbaine et des houillères.

La Commission exclut toute
utilisation plus grande par la
Grande - Bretagne des sommes
disponibles au titre des fonds
régional et social de la CER.
Elle propose donc l'ouverture d'un
poste budgétaire ad hoc, afin de financer les nouvelles actions dont le Royaume-Uni sera le principal bénéficiaire. L'exercice de la Commission a consisté à trouver un a habillage communautairs s afin de réduire d'une façon ou d'une autre la contribution bri-tannique au budget des Neuf.

Lors de la réunion des chefs d'Etat et de gouvernement à Dubin. les partenaires de la Grande-Bretagne avaient accepté de modifier les règles du mécanisme financier sur la contribu-tion budgétaire des Etats mem-bres. Les modifications envisagées peuvent entraîner une réduction nette de plus de 3 miliards de francs du soide négatif (diffé-rence entre les versements de Londres au budget de la C.E.E. et les sommes qui lui sont desti-

ment dont se saisira le conseil des ministres des ailaires etrangères des Neuf, les 4 et 5 février, à Bruxelles.

Les nouvelles propositions de la Commission complètent celles qui avaient êté faites pour le Conseil européen de Dublin (29-30 novembre 1979), et portent sur le financement par le budget de la C.E.E. d'actions ponctuelles au Royaume-Uni dans les secteurs des infrastructures (portuaires, notamment), de la rénovation urbaine et des houillères.

La Commission exclut toute utilisation plus grande par la Grande - Bretagne des sommes disponibles au titre des fonds régional et social de la C.E.E. Elle propose donc l'ouverture d'un poste budgétaire ad hoc, afin de financer les nouvelles actions dont le Royaume-Uni sera le principal énéficiaire. L'exercice de la Commission a consisté à trouver me a habillage communautaire s'alin de réduire d'une façon ou l'une autre la contribution briannique au budget des Neuf.

Lors de la réunion des chefs l'Etat et de gouvernement à Dublin. les partenaires de la Grande-Bretagne avaient accepté le modifier les règles du mécalisme financier sur la contribution budgétaire des Etats membres. Les modifications envisagées euvent entraîner une réduction ette de plus de 3 milliards de rancs du solde négatif (diffé-

a l'intention de proposer un relèvement moyen de 2,5 % du prix garanti). la marge de ma-nœuvre des Neuf est très étroite. MARCEL SCOT ".

#### En Belgique

#### Le plan de restructuration de la sidérargie est définitivement approuvé

De notre correspondant

Bruxelles. — Pour sauver sa sidérurgle, la Belgique s'engage à consentir d'importants sacrifices. Le gouvernement, le s patrons, les holdings et les syndicats se sont mis d'accord sur des investissements nouveaux pour un montant de 44 milliards de francs belges (5 milliards 700 millions de francs français) d'lei à 1985, mais aussi sur la d'lei à 1985, mais aussi sur la suppression de 3920 emplois dans la région de Llège et de Char-leroi avant le 31 décembre 1981;

(1270, c'est-à-dire un tiers de l'effectif total pour Cockerill et 2650 pour le « triangle » de Charleroi). Il n'y aura pas de licenciement, mais des mises à la retraite anticipées. Cependant après cette première phase, à partir de 1932, il lui faudra sans doute encore supprimer des emplois.

Les nouveaux investissements seront financés à partié par

seront financés à parité par l'Etat et par le secteur privé. Les projets intéressent la Wal-lonie représentent 36 milliards de francs belges (4 milliards 700 millions de francs français) Cockerill à Liège sera le principal bénéficiaire des mesures avec 26 milliards de francs belges 13 milliards 400 millions de francs (3 milliards 400 millions de francs français). Ceux intéressant la Flandre s'élèvent à 8 milliards (un peu plus de 1 milliard de francs français), qui iront à l'entreprise Sidmar, de Gand. Ces mesures ont été prises en application des accords conclus en 1973 à la « table ronde de l'acter » Fait notable, on a sassisté à une première dans les relations entre patrons et syn-

assisté à une première dans les relations entre patrons et syndicats : les organisations ouvrières ont accepté de signer une convention de paix sociale. Jamais, jusqu'à présent, elles n'avaient pris des engagements par écrit.

Les nouveaux investissements, effectués selon les recommandations du raport du burea-

eriectues selon les recommanda-tions du rapport du bureau d'études américain McKinsey, doivent permettre le remplace-ment des installations vieillies, et une spécialisation plus poussée de la production. La production pourrait être portée de 17 à 20 millions de tonnes.

Au cours des dernières semaines. les syndicats de Wallonie avaient manifesté leur mécontentement au sujet du projet de réduction de l'emploi. L'accord conclu mettra sans doute fin au malaise. PIERRE DE VOS.



(Suite de la première page.)

Les auteurs du rapport attribuent ce fait aux «directives» tracées par M. Carter à l'automne 1973 pour combattre l'inflation. Selon eux, elles ont été assez généralement elles ont ete assez generalement respectées par les partenaires sociaux, au point que, si l'on retranche de l'indice la hausse des prix de l'énergie, des produits alimentaires et des taux d'intèret pour les achats immobiliers (trois domaines en forte pausse et mil énhancent enventeurs). condamné le nommé SYLBERG phi-lippe, né le 14 juin 1930, à Paris-12°, demeurant à SURESNES (92), 34. rue Emile-Zola, à la peins da 4 MOIS d'emprisonnement avec sursis et à 15.000 F d'amende pour fraudes fla-cales et omission ou passation dans un libre comptable d'écriture inexacte ou fictive. hausse et qui échappent aux directives). l'inflation n'a été que de 1 % supérieure à celle de 1978.

Toujours selon le rapport, les patrons n'ont apparemment pas abusé de la situation pour accroi-tre leurs profits: la part de ceux-ci dans le revenu national

◆ La balance commerciale autrichienne a accusé, en 1979, un déficit de 63,6 milliards de schilefficit de 83,6 milliards de francs), en augmentation de 14 % sur 1978, les importations se sont élevées à 269,8 milliards de schillings (+ 16 %) et les exportations à 206,2 milliards de schillings (+ 17 %). Les achats de produits pétroliers en hachats de produits pétroliers, en hausse de 48 %, ont atteint 17,7 milliards de schil-lings (5.9 milliards de francs). Ce lings (5.9 milliards de francs). Ce sont ensuite les importations de véhicules routiers qui enregistrent la plus forte croissance (+ 30 %), etteignant 15.2 milliards de schillings. Les deux tiers des importations proviennent de la C.E.E. qui n'absorbe que 54 % des exportations, et l'Autriche-C.E.E. a enregistré un déficit de 64.3 milliards de schillings à l'égard de la Communauté. En elle a dégagé un solde positif avec l'A.E.L.E. et le Comecon. respectivement de 2.6 et 2.9 milliards de schillings. L'A.E.L.E. représente 8.3 % des importations et 12.2 % des exportations autrichiennes; le Comecon respectivement 8,7 % et 13 %. con respectivement 8,7 % et 13 %.
— (A.F.P.)

#### PLACEMENT DIAMANT OÙ S'INFORMER?

Le Centre d'Information Union de Diamantaires, 17 rue St-Florentin, 75008 Paris - Tél. : (1) 261.37.12, est ouvert au public du lundi au vendredi inclus de 10 h à 19 h et le

# Les perspectives américaines

s'est abaissée de 9,7 % en 1978 à 9,3 % l'an dernier. Il faut faire toutefois une exception de taille pour les compagnies pétrolières, dont les bénéfices ont fait un bond d'au moins un tiers en 1979.

Quant aux syndicats ouvriers, ils ont demandé et obtenu, au cours des grandes négociations salariales de l'an dernier, des augmentations que les auteurs du rapport jugent en gros conformes aux directives. Mais il en est résulte une baisse du salaire horaire réel (en termes de pouvoir d'achat) plus importante encore que l'an dernier: tante encore que l'an dernier: moins 4.2 % contre moins 0.6 %. Même la baisse de productivité ne justifiait pas une telle ré-duction du niveau de vie, encore duction du niveau de vie, encore qu'elle ait contribué au maintien de l'emploi à un niveau élevé. Ce bilan devrait peser lourd au moment des élections de novembre. Aussi est-il probable que M. Carter procédera, avant cette échéance — et surtout si la récession est au rendez-vous, aux réductions d'impôt qu'il se refuse à concéder pour le moment.

MICHEL TATU.

# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

CRÉDIT MUTUEL SICAV EPARGNE HIDUSTREE (1)

Placée sous le régime de la loi du 13 juillet 1978 relative
 l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises.
 Début de l'émission des actions dans le public.

#### UNIBAIL

Au cours de l'axercice 1979, 28 358 obligations ont été présentées à la conversion, s'ajoutant aux 330 337 obligations déjà converties au cours des trois exercices précédents, si blen qua, au 31 décembre 1978, il ne reste plus en circulation que 128 805 titres sur les 887 500 émis en 1974.

Le conseil d'administration, réuni le 29 janvier 1980, a constaté l'augmentation corrélative du capital social, de F. 143 033 700 à F. 145 885 500, par création de 28 358 actions de F. 100 nominal portant jouissance du le janvier 1979.

Comme lurs des exercices précédents, le conseil a décidé de porter à un poste de réserves le montant de la prime de conversion (F. 60 par titre), soit F. 151 490.

Les fonds propres de la société s'élèvent, après ces opérations, à plus de F. 200 000 000.

MAISON FONDEE EN 1772 Les conditions d'artivité du der-ier trimestre 1979 amènent à rèvi-r en hausse les prévisions de résul-

VEUVE CLICQUOT-PONSARDIN

r en hausse les prévisions un les de l'in-ten effet, compte non tenu de l'in-dence des provisions pour hausse es prix, le résultat net consolidé 179 (inculant pour la première fois es résultats Canard - Duchéne) svrait avoisiner à millions de F. Les perspectives d'amélioration du lvidende apparaissent, de ce fait, neconneceantes.

## NATIO-VALEURS

En tenant compte des produits acquis au cours de l'exercice (118 393 800 F), l'actir net de la société était évalue à 1 810 973 900 F société était évalue à 1610 973 900 F
au 23 décembre 1979, date de clôture de son premier exercice. La
valeur liquidative de chacune des
4860 162 actions en circulation à
cette date ressociait ainsi à 331,47 F,
en progression de 18,10 % sur celle
du 31 décembre 1978 (230,73 F) et
de 27,6 % sur celle du 1 août 1978,
date de l'ouverture au public
(259,75 F).

Le conseil d'administration a
arrêté les comptes de l'exercice et a
décidé de proposer à l'assamblée
générale des actionnaires qui sera
convoquée prochainement, la mise en
distribution d'un dividende par
action de 23,90 F auquel s'ajoute
un crédit d'impôt de 4,68 F, soit
au total 28,58 F.

un crédit d'impôt de 4,68 F, soit au total 25,53 F.
En fin d'esercice, la répartition de l'actif net était la suivante :
Actions françaises, 52,74 %; obligations françaises à court terme (en attente d'affectation), 1,73 %; obligations françaises, 24,03 %; actions étrangères, 1,17 %; obligations étrangères, 1,17 %; obligations étrangères, 0,54 %; bons du Trèsor, 7,76 %; autres éléments d'actif net (dont revenus à distribuer), 12,03 %.

#### NATIO-HITER SICAY

Natio-Inter a été ouverte au public le 15 novembre 1979 ; ses placements sont orientés plus spécialement vers les obligations internationales.

Au 28 décembre 1979, l'actif net de la société s'éisvait à 74 718 528.10 F contre 55 253 518,27 F au 15 novembre 1979.

La valeur liquidative de chacune des 185 375 actions en circulation à cette date s'établissait à 403,07 F contre 395,35 F au 15 novembre 1979.

La répartition de l'actif net par devises au 28 décembre était la suivante ;

Obligations françaises, 8,37 % ;

vante:
Obligations françaises, 8,37 %;
obligations étrangères, 44,57 %;
sutres éléments de l'actif net, 47,06 %.

#### EPARGNE-OBLIGATIONS

Le conseil d'administration pro-posers à la prochaine assemble générale des actionnaires la distri-bution d'un dividende net de F 11,7 sugmenté d'un crédit d'impôt di F 10,86. Ce revenu se décompose en F 10,25 ouvrant droit aux àvan-tages fiscaux des obligations, F 0,4 ouvrant droit à l'abattement pour les dividendes d'actions françaises et F 2,17 sans syantages fiscaux.

## EPARGNE-INTER

ainsi à 281,96 F.

Les revenus distribuables permettant au conseil d'administration de
proposer à l'assemblée générale des
actionnaires, qui sera consoquée prochainement, la mise en distribution
d'un dividende net de 14,20 F par
action, auquel s'ajoute un tréduit
d'impôt de 1.15 F, soit un dividende
global de 15,25 F. En fin d'exercice, la répartition l'actif net était la suivante:

Obligations françaises ... 38,58
Obligations étrangères ... 5,80
Actions étrangères ... 47,51
Fonds d'investissement ... 1,67
Autres éléments d'actif net 6,45

## EPARGNE-VALEUR

L'actif net de la société était éva-lué, au 28 décembre 1979, date de clôture de l'exercice, à 2 285 558 000 F.

de chacune des 10 433 576 actions sirolirculation à cette date ressortait.

ainsi à 219,08, en progression de 16 %
sur celle du 31 décembre 1578

(138,74 F).

Le conseil d'administration a
arrêté les comptes de l'exercice et
décidé de proposer à l'assemblés
générale des actionnaires, qui sera
convoquée dans les meilleures délais,
is mise en distribution d'un dividende net par action de 9,70 F,
auquel s'ajoute un crédit d'impôt de
2.17 F, soit au totai 11.87 F, contre 

#### EPARGNE-CROISSANCE SICAV

En tenant compte des produits déjà encaissés (6 896 600 F), l'actif nat de la société était évalué, an 23 décembre 1979, à 310 815 800 F. La valeur liquidative de chacune des 522 892 actions en circulation à cette date s'établissait ainsi à 594,43 F. La répartition de l'actif net su 28 décembre était la suivante : Obligations françaises, 28,30 %; actions françaises, 30,62 %; obligations étrangères, 2,01 %; actions étrangères, 2,01 %; actions étrangères, 3,93 %; autres éléments d'actif, 5,14 %.

Il est rappelé qu'il a été mis en palament, le 26 asptembre 1979, un dividende net par action de 23,80 F assorti d'un crédit d'impêt de 7,41 F. soit un dividende global de 28,51 F.

(Publicité) PRÉFECTURE DE L'OISE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE PREMIER BUREAU

#### AVIS AU PUBLIG

LE PREFET DE L'OISE Officier de la Légion d

LE PERFET DE L'OISE.

Officier de la Légion d'Honneur,
Informs que par arrêté en date du 23 janvier 1980, une instruction
administrative est ouverte sur la demande présentée par Electricité
de France, en vue des déclarations d'utilité publique de l'arrivée de
la ligne à deux circuits 400 EV Rouen-Nord - Remise au poste de
Remise (tronçon HOUTENCOURT-Remise) et de le ligne à deux
circuits 225 EV Remise-TRIE-CHATEAU.

Conformément au décret no 77.1141 du 12 octobre 1977, le dossier
présenté par Electricité de France comporte des études d'impact.

Fendant deux mois, à datar du 4 février 1980, le public pourre
présenté par Electricité de france comporte des études d'impact.

Fendant deux mois, à datar du 4 février 1980, le public pourre
présenté par Electricité de l'Oise — (annexe Europe), le public pourre
et consigner ses observations sur le registre qui y sarg covert à cet

— à la Préfecture de l'Oise — (annexe Europe) — Direction de
l'administration générale - premier bureau, des lundis aux vendredis
de 3 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.;

— à la Sous-Préfecture de Beauvais, des lundis aux vendredis
de 3 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 15 h.;

— à la Mairie de Chammont-en-Verin des lundis aux vendredis
de 3 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 15 et les samedis de 8 h. 30
habituelles d'ouverture des bureaux.

Four le Préset

et par Délégation, l'Attaché Principal, Chef de Burest, RAOUL ENFEU.

S MARCHES FIRE

| <b>美女</b> (1美                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · • · • ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PULL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STEEL OF THE PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sign of the second of the seco |
| ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ega error e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| fer is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | grande ample                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A production of the contract o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a figuré parm<br>favorises, avec                                                                                         |
| e.<br>-Sali per sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A CINDETSE PA                                                                                                            |
| e kilosofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | la plus affect<br>de 3,4 %. Enco                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tions, le plus                                                                                                           |
| · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valeurs ne s'ét                                                                                                          |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | de_leurs nwe                                                                                                             |
| - 100 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Une assez g<br>régné autour                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | illustrės par u                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sement de l'a                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La baisse de                                                                                                             |
| e. te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | montée en flèc                                                                                                           |
| € <del>a</del> t<br>Su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | montée en flèc<br>hausse des pr<br>dée par l'Ar                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | divers pays d                                                                                                            |
| fi.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | craintes épro                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pour le person                                                                                                           |
| 2.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | canadienne à                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | titué autant d<br>sifs pour les d                                                                                        |
| <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tendent d'y voi                                                                                                          |
| PARK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | avant de se                                                                                                              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | avant de se<br>contraire, pre                                                                                            |
| 51C A v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ment position.                                                                                                           |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Injormée d'u                                                                                                             |
| 30 Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | les actions I<br>chambre syndi                                                                                           |
| T + F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cotation de                                                                                                              |
| rentalise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | quarante-huit                                                                                                            |
| 19.7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Comme sur                                                                                                                |
| and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ëtrangëres, l'o<br>monter à Par                                                                                          |
| ± 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | monter a Par<br>gnant 89 000 I                                                                                           |
| · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | contre 84 810 F                                                                                                          |
| And the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 307tir un m                                                                                                              |
| #eth is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sortir un pr<br>682,23 dollars<br>649,51 dollars)                                                                        |
| '- 4'%'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 649,51 dollars)                                                                                                          |
| eren<br>Brefore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | à celui de Lor                                                                                                           |
| s= #*** *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a également p                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sant successive                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 714 P contre 69                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 714 P contre 69<br>transactions es                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 714 F contre 69<br>transactions es<br>rement élevé:                                                                      |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iransactions es                                                                                                          |
| entre de la companya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | transactions es<br>rement élevé :                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | transactions es<br>rement élevé :                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | transactions es<br>vement élevé :<br>contre 35,65 mil                                                                    |
| entropy to the control of the cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | transactions es<br>rement élevé :                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | transactions es<br>vement élevé :<br>contre 35,65 mil                                                                    |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | transactions es vement élevé: contre 35,65 mi                                                                            |
| The state of the s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | transactions es<br>vement élevé :<br>contre 35,65 mil                                                                    |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BOURS                                                                                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BOURS  VALEURS                                                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BOURS  VALEURS                                                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BOURS  VALEURS                                                                                                           |
| 1000<br>- <b>教教</b> の発売を行う。<br>- 名で、 タ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOURS  VALEURS  3 % 1920-1980, [6] 3 % amort 45-52                                                                       |
| 1000<br>- <b>教教</b> の発売を行う。<br>- 名で、 タ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOURS  VALEURS  3 % 1920-1980, [6]  3 % 1920-1980, [6]  4 1/4 % 1983  Emp. 2 Eg. 5 5 16                                  |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BOURS  VALEURS  3 % 1920-1980, [6]  3 % 1920-1980, [6]  4 1/4 % 1983  4 1/4 % 1983  Emp. N. Eg. 6-567  Emp. N. Eg. 6-567 |
| を表する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。 | BOURS  VALEURS  3 % 1920-1980, [6]  3 % 1920-1980, [6]  4 1/4 % 1983  4 1/4 % 1983  Emp. N. Eg. 6-567  Emp. N. Eg. 6-567 |
| を表する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。 | BOURS  VALEURS  3 %                                                                                                      |
| を表する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。 | BOURS  VALEURS  3 %                                                                                                      |
| を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BOURS  WALEURS  3 %                                                                                                      |
| を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BOURS  VALEURS  3 %                                                                                                      |
| を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BOURS  VALEURS d  3 %                                                                                                    |
| を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BOURS  VALEURS  3 %                                                                                                      |
| を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。                    | ### Transactions es verment élevé : contre 35,65 mil BOURS    VALEURS                                                    |
| を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。                    | BOURS  VALEURS  3 %                                                                                                      |
| を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。                    | ### Transactions es verment élevé : contre 35,65 mil BOURS    VALEURS                                                    |
| を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。                    | ### Transactions es rement élevé : contre 35,65 mil  ### BOURS  VALEURS de   3 %                                         |
| を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。                    | ### Transactions es rement élevé : contre 35,65 mil BOURS    VALEURS                                                     |
| を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>を対する。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがする。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがしる。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。<br>をがし。                    | ### Transactions es rement élevé : contre 35,65 mil  ### BOURS  VALEURS de   3 %                                         |

| Comparison   Com                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Column   C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Part   Principality                                                                                                                                                                                                                                   |
| The content of the                                                                                                                                                                                                                                    |
| The control of the property                                                                                                                                                                                                                                    |
| Service of the control of the contro                                                                                                                                                                                                                                 |
| The state of the s                                                                                                                                                                                                                                 |
| Company   Comp                                                                                                                                                                                                                                   |
| The content of the                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compare grade a declaration of the control of the                                                                                                                                                                                                                                   |
| Control of Street                                                                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL COLLEGATION OF THE PARTY                                                                                                                                                                                                                                  |
| Constitution of Publications, controlled to the State                                                                                                                                                                                                                                  |
| The property of the property                                                                                                                                                                                                                                   |
| Control springer of the purposes of the control springer of the control spring                                                                                                                                                                                                                                 |
| Courted Set 19   Cour                                                                                                                                                                                                                                   |
| TOTATE S PARTS - DUAL DESCRIPTION OF COLORS OF                                                                                                                                                                                                                                 |
| Second Control Contr                                                                                                                                                                                                                                   |
| ## ALEUNS   St. No.   Copy   C                                                                                                                                                                                                                                 |
| BOURSE DE PARIS - 30 JANVIER - COMPTANT  VALEURS   S. N. S. de   T. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BOURSE DE PARIS - 30 JANVIER - COMPTANT  VALEURS   Y.   S. de   10   10   10   10   10   10   10   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VALEURS 5, 9, 40, 10 VALEURS   Cours   Dernist   VALEURS                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comparison   Com                                                                                                                                                                                                                                   |
| Comp. 7 to \$1.00 of |
| E.D.F. 172 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VALEURS Cours Derrifer (crédit youagain 275   76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LE.F. (Stò Cast.) 78 778 France-Rel. 331 322 60 Fonc. ChCTSax 534 549 (M) E.P. France-Rel. 331 322 (M) S.S. France-Rel. 332 (M) S.S. France-Rel. 332 (M) S.S. France-Rel. 332 (M) S.S. France-Rel. 332 (M) S.S. France-Rel. 333 333 341 (M) S.S. France-Rel. 340 340 340 (M) S.S. France-Rel.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Enarcize France. 380 380 181 immensionals. 310 310 1819/18. 277 327 288 course France 1.50 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Company tense de la brievatà du dălai qui nuns est imparti peux publier la cuta conspictu dans nus deraidres editions, des arresrs peuvent partials figurer dans les curus. Elles sont corriges state in leadernant, dans la premier deraidre cours co                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compen- Sation VALEURS   Precided   Premier   Compt.   Compen- Sation VALEURS   Compen                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sation   VALEURS   Cours   Cou                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3392 C.H.E. 1 % 1395 1395 3395 3395 3395 3395 339 Galerheits. 42 38 43 413 413 413 413 413 413 413 413 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61 Airtheon-Atl. 96 94 83 88 83 25 970 Europe nº 1. 999 1000 1309 999 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \$50   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181   181                                                                                                                                                                                                                                   |
| 130   9.C.1   118   117 58  117 58  117 58  117 58  117 58  117 58  117 58  117 58  117 58  117 58  118 58  258   719   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710   710                                                                                                                                                                                                                                    |
| 538 810 541 545 546 541 186 Gits af East 185 50 181 181 178 10 90 Pumpey 94 94 92 50 510 8, Streets 507 487 513 487 21 335 Religion 380 50 388 645 670 388 50 348 918 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 315 80 3                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1550 Chartesian 17/5 17/40 17/5 17/40 17/5 17/5 17/5 17/5 18/5 18/5 18/5 18/5 18/5 18/5 18/5 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53 CELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 340   Line industr.   337   350   351   354   2146   — (obi.)   2177   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175   2175                                                                                                                                                                                                                                     |
| 126   156   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157   157                                                                                                                                                                                                                                    |
| 113 (G. Entreprise   127   122 as   122 as   123 as   125                                                                                                                                                                                                                                 |
| 160 Calculated and the control of th                                                                                                                                                                                                                                 |
| 125 Grado Josepas., 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129                                                                                                                                                                                                                                 |
| 65 Creaset Court 343 372 285 50 287 548 519 519 515 988 St. Reseignal 1005 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 610 — (6014) 849 443 443 445 443 445 443 445 443 445 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Le Monde

# UN JOUR

#### IDÉES

2. COMMUNISME : - Eurocommunisme et diplomatie soviétique ». par Silly Marcou; a Commen peut-on être afghan ? », par Maria-Antonietta Macciocchi; - ll faut le faire », par Pierre Mar-

#### **ETRANGER**

#### 3. LA CRISE TUNISO-LIBYENNE 4 à 6. LA CRISE AFGHANE

- ET SES RÉPERCUSSIONS Mmc Gandhi assure faire a tor ses efforts pour obtenir un retrait rapide des troupes de Moscou Les Etats-Unis ne peuvent dé fendre seuls los réserves pétro-lières du Golfe », estime M. Car-
- Le gouvernement français adopte une position attentiste sur les
- JAPON : la coopération militaire
- avec Sécul va se développer. 8. PROCHE-ORIENT
- · ISRAEL : les négociations sur l'autonomie des territoires occupés. 9. EUROPE IRLANDE DU NORD : les pour-
- parlers sur les futures structures vont se poursuivre à Belfast. GRANDE-BRETAGNE : Mme Thatcher renouce à un sommet spécial en février sur la contribution bri-

#### POLITIQUE

tannique à la C.E.E.

- 10. Election qui conseil régional de Picardie : M. Raymond Maillet devroit être la premier président communiste de France. 12. DÉFENSE : le général Lagarde
- ments d'appelés dans la 11° division parachutiste.

#### SOCIÉTÉ

- 12. L'agitation en Corse est téléguidéc de l'extérieur, affirme M. Christian Bonnet.
- Lo mort d'une « autonome ». 12. JUSTICE : la controverse sur les piens français de Bokassa.
- 19. DÉFENSE LIBRE OPINION : « L'unité n'est pas un jeu », par Charles Lache-naud et Jean Petite.

24, SPORTS.

#### LE MONDE DES LIVRES

- 13. LE FEUILLETON de Bertrand Poirot-Delpech : - Deux crimes d'Alger », d'Alfred Fabre-Lucc. Rencontre avec Ernst Jünger,
- Conrad Detrez et les bidonvilles. Pierre Darman et l'impuissance.
   14. LA VIE LITTÉRAIRE
- 15. ROMANS : Claude Mauriac et les déchirements du couple ; une fable
- de Deniel Aprez. 16. CORRESPONDANCE : le comto de Paris et l'assassinat de Darlan 17. HISTOIRE : ces voix qui venaicn

d'en bas ; Broutchoux, militan

asarcho-syndicalisto. 18. LETTRES ÉTRANGÈRES : Savini le discret.

#### CULTURE

- 20. THÉATRE : spectacles pour en
- CINÉMA : mort de Lil Dagover - MUSIQUE : Faisons un opera, de
- VU : à la manière de...

#### INFORMATIONS SERVICES »

- 23. VIE QUOTIDIENNE : un dépar-
- tement sous la neige. 24. MODE : les classiques de Saint-

#### Lourent. RÉGIONS

27. HAUTE-NORMANDIE : les car-riers occusés de soccager la vallée

- **ÉCONOMIE** 28. SCCIAL : « Les retombées des élections prud'homales », point de vue par Jean-Jacques Dupeyroux; Quatre syndicolistes menacés de licenciement au Crédit agricole
- 29. AFFAIRES : l'Etat vout inciter les banques à accorder des prêts par-
- 30. ÉTRANGER : l'étonsante capacité de résistance de l'économie ita

#### RADIO-TELEVISION (25)

Annonces classées (25 et 26) ; Samet (24) : Journal official (25) : Méteorologia (23) : Mots croicés (23) : Loterie nationale, Loto (23) : Programmas speciacias (21 ct 22) : Bourse (31).

ABCDEFG

#### APRÈS LES PASSAGES DE HYACINTHE

#### DANS LE MONDE La situation sanitaire est très inquiétante à la Réunion

territoires d'outre-mer, a déclaré que 10 millions de francs destinés aux mesures d'argence e seront un secours aux familles les plus pauvres auxquelles Hyacinthe a tout enlevé. auxquelles Hyacinthe a tout enleve.

If faudra que ces sommes soient distribuées avec équité, en fonction
notamment du nombre d'enfants de
chaque famille ». Un système de
répartition de ces crédits, qui pourront concerner vingt mille personnes,
doit être mis en place dès aujourd'hul jeudi 31 janvier; ils ne serviront ni à indemniser les particullers, ni à reconstruire les routes,
ni à relancer l'agriculture.

ni à relancer l'agriculture. Outre ces crédits de 25 millions de francs débloqués par le gouver-nement, le conseil général de la Réunion, réuni le mercredt 30 janvier en session extraordinaire, a décidé d'octroyer un crédit de 5 milllons de francs aux sinistrés.

Si besoin est, cette somme pourra être portée à 6,5 millions de francs. Parmi les préoccupations majeures figurent les épidémies et les intoxi-cations. La direction departementale de l'action sanitaire et sociale (D.D.A.S.S.) demande expressement que l'eau solt bouillie on désinfectée

Saint-Denis-de-la-Réunion (A.F.P.).

Après l'annonce des crédits de 25 millions de francs débloquès à ces recommandations. On craint des l'issue du conseil des ministres du mercredi 30 janvier. M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat aux départements et par les efficients des fosses septiques, les foots et les codesses d'animants. les égouts et les cadavres d'animaus Les pluies tombées sur le départe-ment ont laissé partout des mares d'eau qui ont facilité la prolifération des monstiques et des bactéries. Les habitants privés d'eau courante vont nantants prives d'est contante vont s'approvisionner dans les rivières, dans des trous au bord des routes on dans les caniveaux, et Pezu, dans ces conditions, n'est pas potable. L'eau stagne ainsi depuis plusieurs

jours, degageant une très forte odeur de putréfaction. Tous les cimetières ont été désinfectés au grésil. Il est déconseillé également de se baigne La direction départementale de l'action sanitaire et sociale redoute également que se répandent des larres d'anophèles, qui transmettent

le paludisme. Enfin, les inspecteurs d: la D.D.A.S.S. sont inquiets quant la consommation de produits alimentaires décongelés faute d'élec-tricité, puis recongelés. Le personnel de la répression des frandes et les vé-éripaires de la D.D.A.S.S. Inspec-teut tous les points de vente et détruisent tous les produits décon-

#### Dans le Finistère

#### Barrages et bagarres autour du site de la future centrale nucléaire de Plogoff

De notre correspondant

Quimper. — Des heurts violents ont opposé, ce jeudi matin 31 jan-vier, plusieurs centaines d'habitants des communes proches de Plogoff (dans le Finistère), aux importantes forces de l'ordre escortant les camionnettes bapti-sées α mairies-annexes » que la préfecture voulait installer dans les quatre communes où doit se dérouler, du 31 janvier au 14 mars, l'enquête publique sur la centrale nuclèaire de Plogoff.

A l'approche des forces de l'ordre, les manifestants ont mis le feu à des barrages de pneus usagés et entassé sur la route de vieilles machines agricoles. Les gendarmes mobiles équipés de buildozers et de blindés légers ont dégagé la vole, et la mairie annexe de Piogoff a pu s'installer dans le village. Mais, au moment du dézagement de la route de du dégagement de la route, de dures bagarres ont opposé agri-culteurs et gendarmes. Il 5 aurait quelques blessés légens. Dans les autres localités concernées par l'enquête publique, Primelin, Goubarricades avaient aussi été éle-

vées, mais il n'y a pas eu de véri-table affrontement. L'effervescence autour du projet de centrale nucléaire grandissait depuis plusieurs semaines dans

les communes proches de Plogoff A tort ou à raison, élus et popu-lation sont en effet persuadés qu'une fois l'enquête d'utilité pu-blique terminée tout sera joue. D'où la volonté des uns et des autres d'en empêcher le déroulement normal. Les renforts de gendar-

normal Les renforts de gendar-mes mobiles dépêchés dans le sec-teur, et qui sont hébergés à l'an-cien petit séminaire de Pont-Croix, n'ont fait que renforcer la détermination de la population. Mercredi 30 janvier déjà, soit la veille de l'ouverture de l'en-quête d'utilité publique, les dos-siers, emportés le matin même, avaient servi à alimenter le bra-sier, tandis que le glas sonnait au sier, tandis que le glas sonnait au clocher de l'église. Puis le maire, M. Jean-Marie Kerloc'h, s'écriait: M. Jean-Marie Kerioc'h, secriait: a Le temps n'est plus au discours. Nous nous battons depuis cinq ans. C'est à partir d'aujourd'hui que commence l'épreuve de force roulue par les pouroirs publics. On veut nous imposer une enquête bidon. Nous sommes déterminés et nous le mouvernes.

et nous le prouverons a.

Un rassemblement, auquel ont appelé à participer les partis de gauche et les syndicats, devait avoir lleu ce jeudi après midi. Toutefois, c'est dimanche propain aufest attendue la plus chain qu'est attendue la plus grande manifestation.

JEAN LE NAOUR.

#### FERMETÉ DU DOLLAR LE PROJET DE VENTE D'ARMES AMÉRICAINES REPLI DE L'OR

#### AU MAROC EST APPROUVÉ PAR LA CHAMBRE

DES REPRÉSENTANTS Washington (A.F.P.). -Washington (A.F.P.). — Le gouvernement américain est désormals assuré de pouvoir réaliser son projet de vente d'armes au

Maroc. 2-t-on appris mercredi 30 janvier au Congrès. Le gou-vernement avait informé officiel-lement le Congrès, le 22 janvier, de son intention de vendre au rol Hassan II six avions OV-10 Bronco licerement avmés vince Bronco légèrement armés, vingt chasseurs F-5E et vingt-quatre hélicoptères armés de missiles antichars d'une valeur de 250 millione de della millione de della companyatione de 250 millione de della companyatione de 250 millione de della companyatione de 250 millione de della companyatione della com millions de dollars environ. Solon le gouvernement, cette vente doit encourager le roi Hassan II à ouvrir des négociations avec le Polisario. Les deux cham-bres du Congrès disposaient d'un bres du Congrès disposalent d'un délai de trente jours pour adopter une résolution s'opposant à la vente. Mais, après deux jours d'auditions par deux sous-commisions réunies de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, les 24 et 29 janvier, aucune résolution s'opposant à la vente n'a été proposee par les représentants concernés. La vente pourra donc avoir lieu même si le Sénat s'y oppose, car la résolution de blocate doit être approuvée par les deux Chambres.

Plusieurs détenus ont été blessés, dont deux grièvement, le mardi 29 janvier, lorsque l'armée mardi 29 janvier, lorsque l'armée et la gendarmerie centrafricaines ont donné l'assaut de la prison de Ngaragba, près de Bangul, après i'evasion d'une centaine de prisonnlers de droit commun. Les prisouniers politiques, parmi lesquels se trouvent notamment M Ange Patassé, leader du Mouvement de libération du peuple centrafricain (MLP.C.), ainsi que des personnalités de l'ancien regime, se sont désolidarisés de cette mutinerie. — (A.F.P.)

deux Chambres.

Le dollar se montraît particullère-ment ferme, jeudi 31 janvier, dans la matinée. A Paris, son cours s'est élevé de 4,0390 F à un peu plus de 4,07 F, tandis qu'à Francfort il dépassait 1,74 DM contre 1,7340 DM précédemment.

Sur les marchés de l'or, le cours de l'once de 31.1 grammes, qui, en deux jours, avait bondi de 624 dollars à 703,50 dollars, en mison du nourelèvement du prix de leur pétro'e par les producteurs arabes a modérés o (Arable Saoudite, Koweit, Irak), s'est replié aux environs de 670 dolars.

Le numéro du « Monde daté 31 janvier 1980 a été tiré à 592 095 exemplaires.

#### PRIX **EXCEPTIONNELS**

#### rrec la garantie d'un maître tailleur

## COSTUMES

- MESURE à partir de 998 F dans un choiz de 3.000 draperies 20 % sur PARDESSUS
  - CACHEMIRE POILS DE CHAMEAU

#### ET TRADITIONNEL 20 % sar IMPERS

Chemises • Echarpes • Pulls Prix spéciaux sur les rayons Prêt-à-porter Hommo Boutique Femme

## **LEGRAND** Tailleur

27, rue do 4-Septembra, PARIS (Opéra) 161.: 742-70-61

# préconise une position commune pour les J.O.

De notre correspondant

Strasbourg. — A l'issue d'un débat qui vit intervenir, mercredi 30 et jeudi 31 janvier, quelque soixante-quinze députés. l'Assemblée du Conseil de l'Europe (Organisation des Vingt et un) a adopté des textes sur l'Afghanistan, la libération de M. Sakharov et les Jeux olympuses à propos de ces derniers. M. Sagnarov et les seux cym-piques. A propos de ces derniers, elle a suivi les arguments du rapporteur travailliste britan-nique et a d'abord rejeté, dans un vote à main levée, et à une forte majorité, un amendement contant, per des conservateurs et soulenu par des conservateurs et démocrates-chrétiens, demandant le transfert ou l'annulation des Jeux de Moscoul

Dans le texte voté, l'Assemblée demande aux comités olympiques nationaux de tenir compte des événements d'Afghanistan et de événements d'Afghanistan et de l'arrestation de M. Sakharov avant de prendre leur décision sur une participation aux J.O. Elle demande aussi aux gouver-nements des pays membres, après concertation avec les instances olympiques nationales et inter-nationales, d'adopter une position commune à définir dans le cadre de la conférence européenne des de la conférence européenne des ministres des sports.

A l'unanimité, elle demande instamment aux autorités soviéti-

#### LE SOMMET FRANCO-ALLEMAND COMMENCERA dès le dimanche 3 février

Le sommet franco - allemand prévu pour lundi 4 et mardi 5 février à Paris, sera allongé à la demande du gouvernement de la demande du gouvernement de Bonn. Contrairement à l'usage, les entretiens commenceront dimanche soir par un dîner auquel assisteront avec MM. Giscard d'Estaing et Schmidt, les ministres des affaires étrangères, MM. François-Poncet et Genscher. Le sommet se terminera comme prévu mardi midi.

Cette séance restreinte supplémentaire, outre qu'elle permettra des conversations plus approfondies, donners plus de faci-

profondies, donners plus de faci-lités aux deux ministres pour participer à la réunion du conseil des ministres des Neuf, lundi et mardi, à Bruxelles.

Le conseil, le premier depuis la crise afghane, est en principe consacré aux affaires commu-nautaires, mais il est très vrai-semblable que les neuf ministres évoqueront aussi la tension inter-nationale et, entre autres, de la

participation olymplque.

Ce sommet frunco-allemand se situe dans le cadre des consultations régulières prévues par le traité de 1963.

# L'Assemblée du Conseil de l'Europe

ques de libérer M. Sakharov et de le réintégrer dans ses droits. Sur l'Afghanistan (les communistes français n'ont pas participé au vote), l'Assemblée suit le comité des ministres et demande le retrait immédiat de toutes les troupes cétrangères », sans men-tionner de mesures de rétorsion économiques. L'Assemblée du conseil de l'Europe insiste beau-coup sur la mission de l'Europe dans la sauvegarde de la détenta. JEAN-CLAUDE HAHN.

#### LA COMMISSION EUROPÉENNE PROPOSE DE DISTILLER 8 MILLIONS D'HECTOLITRES DE VINS FRANÇAIS ET ITALIENS

Bruzelles (Communautés euro-Bruxelles (Communautés euro-péennes). — La Commission de Bruxelles a roposé mercredi 30 janvier aux Etats membres de la C.E.E. l'ouverture d'une cam-pagne de distillation pour 8 mil-lions d'hectolitres de vins fran-cals et italiens. Elle demande que le prix à payer au viticulteur ap-portant une partie de sa produc-tion à la distillerie atteigne 85 % du prix d'orientation européen (P.O.) pour les vins rouges (12 F du prix d'orientation européen (P.O.) pour les vins rouges (12 F environ par degré hectolitre) et 80 % pour les vins blancs (11 F). La subvention aux distillateurs avancée par la Commission s'élève quant à elle à 6.80 francs pour les premiers et à 5,40 francs pour les premiers et à 5,40 francs pour les seconds (toujours par degré hectolitre). Le coût de l'opération est estimé par les experts européens à près de 500 millions de francs.

Les ministres de l'agriculture de la C.E.E. avalent déjà donné leur

Les ministres de l'agriculture de la C.E.E. avaient déjà donné leur accord de principe au cours de leur réunion du 22 janvier à Bruxelles pour une telle opération afin d'écrémer le marché des vins de la C.E.E. qui, cette année, est largement excédentaire en raison de la production pléthorique de l'automne dernier (167 millions d'hectolitres). Les Britanniques et les Allemands avaient cependant les Allemands avaient cependant demandé que le prix payé aux viticulteurs n'atteigne que 70 % du prix d'orientation, contre 85 % souhaités par la France et l'Italie. (Intérim.)

● Un détenu de la nouvelle maison d'arrêt de Metz (Moselle), àgé de trente-cinq ans, M. Al-phonse Mangin, qui avait été condamné en 1973 à huit ans de phonse Mangin, qui avait été condamné en 1972 à huit ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa compagne, a mis fin à ses jours dans la nuit du lundi 28 janvier au mardi 29 janvier.

Après le départ de M. Hunf

#### M. JEAN-MARIE POIRIER EST NOMMÉ PORTE-PAROLE DE L'ELYSÉE

M. Pierre Hunt, dont le pro-chain départ de l'Elysée a été annoncé le 4 janvier par M. Valèry Giscard d'Estaing (1), a été remplacé, dans les fonctions de porte-parole de la présidence de la République, par M. Jean-marie Poirier, maire de Sucy-en-Brie, ancien député du Val-de-Marne.

Matthe.

[Né le le décembre 1929 à Chartres, ancien élève de l'Ecole normals supérieure, agrégé de l'Université, M. Jean-Marie Poirier a été profeseur aux Élats-Unis et en Irlande avant de devenir journaliste à Constellation en 1958, puis chargé de mission au cabinet de M. Roger Prey au ministère de l'information, de janvier 1959 à février 1960. Elu député de la 8 circonscription du vai-de-Merne en 1952, avec l'étiquette U.D.B., puis réélu en 1967 et 1963, mais battu en 1973 par M. Maxime Kalinski (P.C.), il a quitté les rangs du mouvement gauliste en 1974 pour soutenir la candidature de M. Valéry Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle, puis adhérer, en 1976, à la Fédération nationale des républicains indépendants. Il a fait partie, à l'époque du secrétariat national de cette formation et slège désormais au conseil national du parti républicain. Maire de Sucy-en-Brie depuis 1964, ancien conseiller général du canton de Boissy-Saint-Léger, ancien président du Comité économique et social de la région d'Ile-de-Prance, M. Poirier est aussi maître des requêtes au Conseil d'Etat depuis 1976.]

● Le voyage du président de la République en Franche-Comté allégé. — La présidence de la République a fait savoir, jeudi 31 janvier, dans la matinée, que M. Valery Giscard d'Estaing ne pourra se rendre dans le département du Jura au cours du voyage qu'il effectue le 1er février en février en Franche-Comté. Un emploi du temps chargé et la conjoncture internationale sont à l'origine de ces modifications. Les étapes prévues dans le départe-ment du Doubs sont, en revanche, maintenues.

E....

3 to 1. 1

3 - July 1

e≋e n nee ;

TE Man

المناسعة)

Sea or all and a ا بيني.

en en

Դո<sub>ղ--</sub>

i de la companya de l

5 lb<sup>-1</sup> . . .

Training to the second

Fig.

Frank Comp

\*\*\*

10 mm

Ser Service

Single 1.

Section 1999

2 KL 10

....

- 1 ...

Trans

: 147 ···

: 🕰 tagera

Mort de Vladimir Chelkov.

at tar is into the

المعارض ومعيد

THE PARTY SHOWS A

ن موروقون د سات

- Service Marie

i 14.5 Storeya **Spi**e

and the second of

ு பட்டார். ஆன் வருக்குக்க

× \*\* \*\*\*

m - 12m - 30m **(映画**)

with the back

MATERIAL STREET

The second second

医性皮肤病

فيدواء ماد

Andrew Art

1 A A

Company of the Compan

#### LES BELLES LITERIES s'achètent toujours chez Capélou

Seule adresse de vente : 37 Av. de la REPUBLIQUE - PARIS 11-

Métre Parmeatler . Tél. 357.46.35

# Les aveux monstrueux

du Dauphin de France. Harcelé de questions embarrassantes par la police révolucionnaire, un enfant, abruti par l'alcool qu'on lui a fait absorber, accuse d'inceste sa mère, la reine Marie-Antonette. Andre Castelor relaie cette épouvamable déposition. Lisez le premier munéro du nonveau mensuel: Histoire Magazine.



Nous yous proposons

de printemps et d'été es et préparées par des gens du pays 26 hôteis et formules de séjour

*1 samaine à TUNIS* : 1170 F

●*1 semaine è JERBA* : 1400 F (départ : vendredi, en voi spécial) Tunisie CŒUR DE LA MÉDITERRANEE MEDITERRANEE DU CŒUR

2 296.02.25 et 296.14.23

# du 29 janvier au 23 février Offre spéciale d'avant-saison

#### NICOLL COSTUME SUR MESURES

formule industrielle 1160 avec gilet 1320 F

La tradition anglaise du vêtement à Paris, 29 rue Tronchet, depuis 1820

#### **SOUCIEUX? SURMENÉ?** Alors, DÉTENDEZ-VOUS!

lmaginez le très grand luxe et le rassinement d'un des plus beaux instituts de Paris à l'adresse prestigieuse. (climatisation totale, cabine et linge personnels) lmaginez aussi une séance de relaxation toute

en douceur et en nuance, pratiquée en bain d'eau tiède et discrètement parfumée. A découvrir de toute urgence en prenant



Le merveilleux charme de la relaxation RELAX CENTER 6, rue de la Paix 75002 PARIS

Tél. 261-27-25

Ouvert tous les jours jusqu'à 22 h.

SOLDES 30 % MINIMUM'

SUR COSTUMES LANVIN, DIOR, DORMEUN DU 1st AU 5 FEVRIER, chez,

LESCUR MONSIEUR

Rive Gauche - Centre Montparnasse - 10 h. à 19 h. 30